

## Encyclopedie Portative.



#### COLLECTION

DE

## RATTÉS ÉBÉMBNYATRES

SUR LES SCIENCES,

Les Arts, l'Histoire et les Belles-Lettres;

par messieurs

AUDOUIN, AJASSON DE GRANDSAGNE,
BLANQUI AINE,
BAILLY DE MERLIEUX, BORY DE SAINT-VINCENT,
CHAMPOLLION-FIGEAC,
FERDINAND DENIS, DEPPING, MILNE-EDWARDS,
HACHETTE, LEON SIMON, MALEPEYRE,
ETC, ETC.

Scientia est amica omnibus.

· 86 --

ne In

Mil

Amprimerie de Hennuyer et Turpin, rue Lemercier, 24. Batignolles.

## TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

# DE LA PHYSIOLOGIE

### DE L'HOMME,

OU

Exposition du jeu et des fonctions de nos organes, dans la vie de l'individu et dans la vie de l'espèce, avec les modifications dues aux âges, sexes, tempéraments, varietés de l'espèce humaine; précede

une Introduction Historique, et suivi d'une Biographie, d'une Bibliographie et d'un Vocabulaire.

### PAR M. LAURENCET, DE LYON,

). M., auteur de l'Anatomie comparee du cerveau, et autres ouvrages.

Nosce te ipsum. SENÈQUE.



#### PARIS

MAIRET ET FOURNIER, LIBRAIRES-ÉDITEURS, RUE NEUVE-DES-PETITS-CHAMPS, 50.

1842.



# TABLE

# DES MATIÈRES.

| ) in the second | age i |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| INTRODUCTION HISTORIQUE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23    |
| NOTIONS PRÉLIMINAIRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Définition des propriétés vitales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26    |
| Définition des proprietes mais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| PREMIÈRE PARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33    |
| FONCTIONS DE NUTRITION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid. |
| CHAPITRE PREMIER. De la digestion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34    |
| o I D malougur He In allestion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.4   |
| § 11. De la préhension, de la faim et de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2     |
| soif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37    |
| § III. De la mastication.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39    |
| § IV. De la déglutition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41    |
| o X: Transion cloudColle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43    |
| S VI. Digestion duodénale ou chylification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 46  |
| § VII. Digestion de l'urine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50    |
| SVII. Deferation et excretion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57    |
| CHAP. 11. Des absorptions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid. |
| § 1. Théorie des absorptions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| § 11. Coup d'œil sur les organes des absorp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60    |
| Africa A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Section première. Absorptions chyleus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e. 62 |
| and another party in philliple of the control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ibid. |
| & L. Absorption digestive ou chi teuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65    |
| e II Absorption culance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| C 111 Alexantian recreptifillillities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67    |
| § IV. Resorption reincuse ou interstitielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 69  |
| Section II. De la circulation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| § I. Circulation veineuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid. |
| Circulation between                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

| TABLE                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| § II. Circulation lymphatique et de la ve                                  |      |
|                                                                            |      |
| Section III. De la respiration ou abso                                     | Pag  |
| tion aerienne.                                                             | rp-  |
|                                                                            |      |
| § I. Organisation du cœur et du poumon<br>§ II. Inspiration et expiration. | · i  |
| SIII. Phénomènes de l'hématose.                                            |      |
| SIV. Analyse de l'hematose.                                                |      |
| § IV. Analyse du sang artériel.<br>§ V. De l'asphyxie.                     |      |
| § VI. De la calorification.                                                |      |
| Section IV D. J.                                                           |      |
| Section IV. De la circulation artérielle capillaire.                       | et   |
|                                                                            |      |
| § I. Circulation artericlle.                                               | ib   |
| § II. Circulation capillaire.                                              |      |
| Section V. De la nutrition et des secrétion                                | 5.   |
| 5 - Concluding sur ce smet                                                 | ib   |
| § II. Matériaux des sécrétions.                                            |      |
| § III. Composition et décomposition des o                                  | r-   |
| S TOLOGO 4                                                                 | /1   |
| § IV. Secretions interstiticlles.                                          | 10   |
| § V. Scientions recrementitielles.                                         | 10   |
| I. Graisseuse.—Moelle.                                                     | ibi  |
| II. Séreuses.—Synovie.                                                     | 16   |
| III. Des humeurs vitrées.                                                  | 10   |
| IV. Muqueuses Salive Bile, etc.                                            | 11   |
| 3 . Secretions excrementitielles                                           | 11   |
| I. Muqueuses.—Chassie.—Cérumen                                             | ibic |
| Pituitaires et bronchiques.                                                | 11   |

# DEUXIÈME PARTIE.

II. Cutanée. — Sébacée. — Cornée.

11:

FONCTIONS DE RELATIONS.

- Sueur.

| DES MATIÈRES.                                         | iij   |
|-------------------------------------------------------|-------|
| CHAPITRE PREMIER. Des sensations. Page                | 123   |
| § 1. Du tact et du toucher.                           | 131   |
| § 11. Du sens du goût.                                | 134   |
| § III. Du sens de l'odorat.                           | 138   |
| & IV. Du sens de la vuc.                              | 241   |
| Myopisme.—Presbytisme.—Strabisme.                     | 146   |
| § V. Du sens de l'ouïe.                               | 147   |
| CHAP. II. Des fonctions de la locomotion.             | 152   |
| § 1. Organes actifs de la motilité.                   | bid.  |
| § 11. Station verticale.                              | 155   |
| § 111. Prepulsion, traction, saut.                    | 157   |
| § IV. Marche, course, montée et descente.             | 158   |
| § V. Natation et vol.                                 | 160   |
| § VI. Båillement, vomissement, rire, éternue-         |       |
| ment.                                                 | 162   |
| S VII. Des mouvemens d'expression.                    | 164   |
| § VIII. Organes de la voix.                           | 169   |
| § IX. Parole, chant, mutisme, engastrimisme           | .175  |
| CHAP. III. De l'innervation et des fonctions de l'in- |       |
| telligence et de la pensee.                           | 177   |
| Section première. De l'appareil nerveux.              | ibid. |
| § I. Des systèmes nerveux.                            | ibid. |
| § 11. Theorie de l'influx nerveux.                    | 181   |
| § III. Propriétés des systèmes nerveux.               | 184   |
| Section 11. Des facultés intellectuelles.             | 187   |
| § 1. Analyse des facultes de l'entendement.           | 189   |
| § 11. Système de M. Gall.                             | 192   |
| § III. De l'affectibilité de l'âme.                   | 197   |
| § IV. Du sommeil.                                     | 199   |
| § V. Des songes.                                      | 202   |
| § V1. Du sonnambulisme naturel.                       | 203   |
| § VII. Du magnétisme animal.                          | 205   |
| § VIII. De la syncope.                                | 213.  |

### TABLE DES MATIÈRES. § 1X. Des aliénations mentales : Délire,

| monomanie, folie, crétinisme. Pa                 | ge 21 |
|--------------------------------------------------|-------|
| TROISIÈME PARTIE.                                |       |
| VIE DE L'ESPÈCE.                                 | 21    |
| Chapitre premier. De la génération.              | ibic  |
| § 1. De la copulation.                           | 2 2   |
| § II. De la fécondation.                         | 22    |
| § III. Développement de l'embry on.              | 22    |
| § IV. De la vie du fatus.                        | 23    |
| § V. De la parturition ou accouchement.          | 23    |
| § VI. De la lactation ou allaitement.            | 23    |
| CHAP. II. Des monstruosités.                     | 240   |
| § I. Fables des anciens et des modernes.         | ibid  |
| § 11. Théorie des monstruosités.                 | 24    |
| § 111. Influence de l'imagination.               | 24    |
| Chap. III. Des âges.                             | 241   |
| § 1. De l'enfance.                               | ihid  |
| § II. De la puberté.                             | 269   |
| § III. De l'åge viril.                           | 252   |
| § 1V. De la vicillesse et de la mort.            | 254   |
| § V. Durée et division de la vic.                | 257   |
| Chap. IV. Des tempéramens.                       | 263   |
| Chap. V. Des variétés de l'espèce humaine.       | 267   |
| § I. Origine des races.                          | ibid. |
| § II. Divisions en quatre races.                 | 270   |
| BIOGRAPHIE des physiologistes les plus célèbres, |       |
| anciens et modernes.                             | 275   |
| BIBLIOGRAPHIE, ou Catalogue raisonné des meil-   |       |
| leurs ouvrages écrits sur la physiologie.        | 283   |
| VOCABULAIRE analytique et étymologique des mots  |       |
| techniques de la physiologie.                    | 283   |
|                                                  |       |

FIN DE LA TABLE.

## RÉSUMÉ

## DE PHYSIOLOGIE.

## INTRODUCTION HISTORIQUE.

Si, pour comprendre le jeu d'une machine, il est essentiel d'en connaître à fond les rouages, on verra pourquoi la Physiologie ne put mériter le nom de science, ne put exister dans l'antiquité: la superstition, s'emparant de cette horreur que la mort inspire à tout être animé, l'éloignement qui n'était d'abord qu'une détermination instinctive fut converti en un devoir, et la profanation des tombeaux érigée en sacrilége. A travers quelles entraves ne devaient pas marcher alors les sciences qui ont pour but d'éclairer l'organisation humaine! Cependant le même fanatisme qui défendait d'approcher des cadavres le scalpel investigateur, dirigeait l'aveugle conteau des sacrificateurs dans le sein des victimes. Les PHYSIOLOGIE.

augures, les devins, consultant leurs entrailles palpitantes, durent connaître les principaux usages de nos viscères. Les Égyp. tiens auraient pu, sans doute, appliquer aux progrès des seiences les documens tirés de l'inspection eadavérique de nos organes; mais eeux qui se livraient à la pratique desembaumemens étaient des hommes avilis et voués à l'exécration publique : obligésde s'enfuir pour se sonstraire aux fureurs d'un peuple insensé, ils emportaient avec eux les découvertes qu'ils pouvaient avoirt faites, et l'anatomie ne fit jamais partie de la science des Mages. Enfin, l'homme qui étudiait dans les entrailles des animaux less ordres imaginaires du destin finit encore. par demander aux astres ee qui se passait au dedans de lui; tout fut attribué aux influences des planètes et des étoiles, à la magie, aux puissances surnaturelles.

Mais quittons ees âges fabuleux et barbares, et transportons-nous sur la terre qui fut le berceau de toutes les seiences. C'est dans la Grèce que nous allons voir ces germes, à peine éelos dans l'Égypte et dans l'Inde, richement fécondés. Ils furent encore étoussés dans le principe par les mêmes préjugés, car il est plus facile de s'adonner à l'observation que de bannir la superstition. Quelques philosophes, cependant, étudièrent l'anatomie et la physiologie, et nous verrons qu'à chacune des conquêtes de la première se rattache quelqu'une de celles que sit la seconde de ces seiences.

le i

ri I

15

r

i

5 :

2 :

ı į

L'extérient seul de l'économic animale fit naître des idées. La première et la plus frappante dut être et fut en effet la régularité et l'enchaînement des fonctions, que remarqua *Pythagore*; mais quelles eauses y assigna-t-il? Les qualités et les proportions des nombres! Mais à peine *Aleméon* eut-il disséqué la eavité du limaçon, qu'il put y appliquer une théorie raisonnable; et, le premier, il dit que le phénomène de l'audition était dû au retentissement de l'air dans les cavités auditives.

Empédocle reconnut les phénomènes primordiaux de la fécondation; il compara les œufs des animaux aux graines des végétaux, mais il s'égara dans la doctrine absurde des quatre élémens. Démocrite se livra à l'étude de l'anatomie comparée; il cherchait le siége de la folie dans le cerveau, malgré les sarcasmes dé ses compatriotes. Qui est-ce qui ignore le jugement que le vieillard de Cos rendit en cette occasion? Hippocrate déclara hautement que ce n'était pas Démocrite, maisceux qui se moquaient de lui, qui avaient besoin de l'ellébore.

Hippocrate, qui observa si bien la marche etles symptômes des maladies, pensa cependant, si l'on en croit Dumas, qu'une portion du chyle était prisc immédiatement par les chairs ou le tissu celluleux, et que la portion la plus liquide était portée dans la vessie. La respiration, selon lui, servaitt à rafraîchir le sang. On pense qu'il entrevit la communication des veines entre elles;: qu'il connut que le sang se porte de la circonférence au centre, et vice versa, mouvemens que les anciens comparaient au flux ct reflux de la mer; mais le fait est que tout ce qu'il dit à ce sujet est trop incomplet, trop vague, pour qu'on puisse croire qu'il ait jamais connu les lois admirables de la circulation.

Platon reconnut deux principes dans l'à-📭 me : l'un , raisonnable , ayant son siége dans la tête, présidant aux volitions; et l'autre, iei répandu dans tous les points du corps, scrvant à recueillir les sensations. Il plaça diverses passions affectives dans les viscères; le courage, la force, la colère dans le cœur, 15 la concupiscence dans le foie, etc. Chaque viscère, s'il fallait en croire ce philosoplie, a des désirs qui lui sont particuliers, et l'on n'est encore que trop porté dans le vulgaire à admettre de semblables absurſ. dités, que le langage d'ailleurs tend à perpétuer. Platon connut toute l'importance e de la moelle épinière et du cerveau, qu'il regarda comme son appendice. ıt

Enfin *Aristote* parut, et déploya lui seul plus de connaissances positives que tous ceux qui l'avaient précédé; c'est qu'il se livra plus que tout autre aux dissections, et surtout à l'an 1-TOMIE COMPARÉE; il remarqua que le principal caractère de l'animalité est la cavité digestive; il observa que les orties marines et les éponges jouissent du sentiment; il distingua les mouvemens volontaires de ceux qui ne le sont pas; mais il créa au-

t

tant de fonctions vitales qu'il y a de fonctions d'organes.

Érasistrate, au milieu de beaucoup d'erreurs, fit uéanmoins avancer la physiologie : il découvrit le raccourcissement des muscles pendant leur contraction; mais ill dit le premier que les artères portaient less esprits vitaux, et ne reconnut point qu'elles, charrient du saug.

Hérophile, se mettant au-dessus des préjugés de son siècle, eut le courage de disséquer des cadavres humains, et perfectionna toutes les connaissances acquises jusqu'à lui sur la position des organes. Il ne : fit pourtant point époque dans l'histoire : on l'accuse d'avoir osé porter le scalpel sur des hommes vivans, ce qu'il faut sans doute : attribuer à l'exaspération des esprits, dont il avait heurté les préjugés.

Il cst peu de fonctions du corps humain dont Galien n'ait éclairé le mécanisme. Il ne sc borna pas à des spéculations inutiles qui ne conduisent à ricu; il expérimenta sans cesse. Ne pouvant se procurer des cadavres humains, ce fut sur des singes qu'il étudia la disposition des organes de l'homme. 0.

65

es

Il fit sur ces animaux un grand nombre d'expériences, et créa, pour ainsi dire, cette branche de la science; il toucha presque à la découverte de la grande circulation : du moins il réfuta les opinions d'Érasistrate, et prouva, par des expériences ingénieuses, que les artères et les ventrieules du cœur contiennent du sang. Il connut le mouvement péristaltique des intestins, sa nature involontaire; la paralysie des museles par la section des nerfs qui s'y rendent, l'influence du nerf récurrent sur la voix, l'influence qu'exerce sur la respiration le prolongement supérieur du cordon rachidien; enfin il remarqua l'antagonisme des muscles extenseurs et fléchisseurs. Comment tant de fruits heureux d'un si beaugénie purentils s'allier à la doetrine absurde des quatre élémens, et surtout à un humorisme (1) outré, erreurs qui empéehèrent probablement les progrès des sciences physiologiques, soit pendant, soit après la vie de ce grand homme.

lei commence une ère de barbarie de

<sup>(1)</sup> Voyez la Médecine de l'Encyclopidie postative.

douze siècles, pendant laquelle les dévastations des hordes vomies par le Nord, et la féodalité, étouffèrent totalement le flambeau de toutes les sciences; leurs archives furent conservées dans le fond des cloîtres. Courbés sous le joug du fanatisme, les peuples ne songèrent de long-temps à cultiver les lettres et les seiences. Compiler les fragmens des anciens qui leur etaient parvenus, adopter sans examen les hypothèses que l'on n'y rencontrait que trop fréquemment, tel fut l'esprit des savans du moyen âge. En étudiant mal, on devait mal apprendre; et l'époque où l'on a commencé à suivre la méthode qui aurait toujours dû guider les physiologistes, est née, hélas! trop récemment. On ne jura plus en médecine que par Galien, comme on ne vit plus que par Aristote en littérature.

Frédérie II, en Allemagne, força les médecins d'étudier l'anatomie, et la physiologie, aussitôt, cessa d'être enrayée. Bérenger de Carpi, Mundinus, Guy de Chauliac, laissèrent bien en arrière, dans la seience de l'homme, les Grecs et les Romains. Si Sylvius et Fernel s'asservirent eneore au galé-

nisme, Vésale fut un des premiers qui secoua le joug des aneiens. Servet reconnut, dit-on, la petite eireulation; Réald Columbus, les battemens des artères, isochrones à la contraction des ventrieules : les usages des valvules ne lui échappèrent pas. André Cæsalpin confirma encore ce fait par des expériences.

Parlerons-nous des hypothèses des alchimistes, qui ne virent dans nos organes que des creusets et des phénomènes ellimiques? Oublions les théories brillantes et mensongères des Paraeelse, des Arnaud de Villeneuve, et d'autres illuminés, tels que le disciple de ee dernier, Van-Helmont, qui rêva l'échafaudage de ses archées par lesquelles il faisait remplir les fonctions organiques(1). Vers la même époque, eependant, quelques vérités fureut découvertes: Plater plaça le siége de la vision dans la rétine; Képler trouva dans le cristallin tous les attributs d'une leutille réfringente (2); Sanetorius fit des observations sans nombre sur la transpiration; Fabrice d'Aquapendente

<sup>(1)</sup> Voyez la Chimie de l'Excyclopédie portative.

<sup>(2)</sup> Voyez la Physique de l'Encyclopedie portative.

décrivit les valvules des veines; Aselli démon tra l'existence des vaisseaux lymphatiques.

Iei commence l'époque brillante de la Physiologie. Nous avons vu combien d'au teurs avaient déjà été près de découvrir le mystère de la circulation; la gloire en était réservée à l'immortel Harvey. On expliquerat au chapitre qui traite de cette fonction sur quelles preuves il fonda sa théorie. Rioland. Drelincourt et d'autres combattirent sa déconverte; mais Pecquet, Vallaus et Descartes. l'appuyèrent de toute leur force. Ce fut le seul service que ee dernier philosophe ren-dit à la physiologie, stérilité de ce génie. qu'il faut attribuer à ses idées de mécanique, dont l'application est inféconde dans: la science que nous traitons. Thomas Bartholin, un des défenseurs de la eireulation harvéienne, éclaira aussi celle des lymphatiques; mais Malpighi, se servant tour à tour du mieroscope, des injections et de la macération, sit le premier les découvertes réellement importantes sur les vaisseaux absorbans. Glisson émit la première idée sur l'irritabilité, dont il crut que toutes les parties de l'animal étaient douées.

Jean Bohn extirpa la rate, démontra que les urétères conduisent seuls l'urine dans la vessie; il éclaira la docimasie pulmonaire. Ruiseh poussa jusqu'à la perfection l'art d'injecter les cadavres. Leuvenhæck se rendit immortel par ses ingénieux travaux dans les infiniment petits: il a parlé le premier des animaleules spermatiques dont nous verrons que MM. Prévost et Dumas ont tiré un si brillant parti dans l'histoire de la génération. Duverney découvrit le mouvement oscillatoire que les artères impriment au cerveau. Dodard s'occupa du mécanisme de la voix.

Perrault, à l'instar de Platon, rapporta le principe de la vie à l'âme immatérielle; et le fameux Stahl donna un immense développement à cette idée, confondant le principe vital avec l'âme raisonnante. Selon lui, l'action de tous nos organes est dirigée par l'âme, qui est à la fois chargée de veiller à l'accomplissement des fonctions intéricures et de présider à la pensée; elle agit sur les organes au moyen de deux facultés, celle de sentir et celle d'exécuter des mouvemens.

Hoffmann tint davantage compte de l'influence du cœur, de l'action des liquides sur les vaisseaux, et de la réaction de ceux-ci par l'élasticité qui leur est propre; de leur différence de calibre, de direction, de courbure, etc.; telles étaient, selon lui, les sources uniques des phénomènes qui s'opèrent en nous.

Enfin parut le coryphée des mécaniciens : le célèbre Boerhaave expliqua toutes. nos fonctions sans l'intervention d'un principc immatériel; cependant le mot nature, dans le sens où il l'emploie, ressemble beaucoup à l'archée de Van-Helmont et au principe vital des modernes. La configuration, la dimension des molécules du sang, la vitesse plus ou moins grande avec laquelle circule cc fluide, la compression que les artères excreent sur les nerfs lors de leur dilatation, les différentes espèces de vaisseaux propres à admettre tel ou tel globule cruorique, l'impulsion que le cœur détermine dans toutes les parties de l'individu, les mouvemens alternatifs de la respiration, etc., président, s'il en faut croire Bocrhaave, à tous les phénomènes qui sont le propre des êtres organisés.

Mécanicien moins outré que le professeur de Ley de son maître, Haller éclaira toutes les parties de la science : elle se composait, avant lui, d'un nombre immense de matériaux : il fallait les rassembler, démontrer les vérités, rejeter les erreurs. L'érudition la plus vaste et la mieux choisie, le jugement le plus sûr, mirent Haller à même de remplir cette tâche difficile au-delà de toute espérance.

Ferrein, Lieutaud s'occupèrent du mécanisme de la voix. Les médecins de Montpellier élevèrent la doctrine du principe vital. Suivant Bordeu, le système nerveux, vivifié par l'âme, constitue l'essence de l'homme: le principe sentant est distinct du principe motile; chacune de nos parties constituantes a une vie particulière, et l'ensemble de ces actions constitue la vie générale.

Cullen et Brown donnèrent naissance à de nouvelles hypothèses : un solidisme pur remplaça toutes les théories en vogue; l'un attribua tout ce qui se passe en nous à l'action des nerfs; l'autre ne vit partout que force et que faiblesse dues à un principe indivisible, qu'il appelle cxcitabilité. Cette doc-

trine règne eneore sur la médecine de plussieurs pays voisins.

Charles Bonnet et Condillac analysèrent les facultés de l'entendement. Qui ne connaît

le prix de leurs immortels travaux?

Vient ensuite l'époque de l'anatomie comparée. Personne n'avait eneore fait de l'histoire naturelle un si vaste champ de méditation; personne n'en avait tiré plus de partipour la physiologie que ne le firent l'immortel Buffon, le savant Daubenton, et l'éloquent Vicq-d'Azir. Buffon précisa les caractères distinctifs des fonctions organiques ett animales, et donna le premier une bonne théorie du strabisme.

Barthez reconnut comme Hippocrate, Platon, Stahl, Bordeu, qu'il est dans les phénomènes de la nature organisée une cause inconnue qui y préside, et qui n'a rien de commun avec les lois générales de la matière : il donna à cette cause le nom de principe vital, regarda la sensibilité et la motilité comme ses agens, et en perfectionna la doctrine. Il est un de ceux qui ont le plus fixé l'attention sur les phénomènes sympathiques.

Grimaud n'admit pas, au contraire, de livision dans la partie métaphysique des actions vitales : sa doctrine se rapproche de l'animisme stablien.

Cependant les autres nations possédaient ussileurs savans: Medinus, Schræder, Camper, Blumembach, en Allemagne, Hewson, Monro, les Gnillanne et Jean Hunter en Angleterre, enrichissaient la science de l'homme par leurs découvertes. Spallanzani faisait ses belles recherches sur les digestions artificielles; Fontana, sur l'irritabilité et la respitation des gaz; Troja, sur la formation de l'os après la nécrose; Scarpa, sur l'ostéogénie.

Le galvanisme fut découvert alors; mais son application trompa les espérances de la physiologie; elle n'a été jusqu'à ce jour profitable qu'à la physique et à la chimie. Nous rendrons compte cependant de quelques théories ingénieuses auxquelles le galvanisme sert de base.

Enfin la climie s'éleva sur sa nouvelle et définitive théorie; mais les services que la physiologie en peut attendre ne furent qu'imparfaitement indiqués par Fourcroy. La respiration, les phénomènes compliqués

de l'hématose, quelques-unes des actions digestives, etc., ont été micux appréciés depuis la chimie moderne.

Ici s'élève un de ccs hommes dont la nature paraît avare, un de ces génies qui savent à la fois observer, rassembler, com-parer les faits épars. Bichat, l'aigle français. de la physiologie, sit saire à cette science des progrès qui lui appartiennent en propre,, et non point aux connaissances accessoires... Observateur exact et judicieux, expérimen-tateur infatigable et non prévenu, l'immortel! Bichat possédait au suprême degré cet espritt de rapprochement qui sait tirer de l'analo-gie des inductions précieuses. Tout ce qu'il touche il semble le créer en lui donnant une face nouvelle. La distinction des tissus et de leurs propriétés, les applications fécondes qui en sont résultées pour la Pathologie, assurent à son nom une gloire indestructible.

La science pleurc encore sur la tombe où viennent de descendre *Legallois*, *Nys*ten, *Montègre*, *Pinel*. Les recherches sur les principes du mouvement du cœur, les expériences sur la digestion, sur l'influence de l'électricité sur nos organes, arracheront leurs noms à la nuit des temps.

Marchant sur les traces de Loeke et de Condillac, Cabanis fit servir ses profondes connaissances en médecine et en physiologie à étendre le domaine de cette dernière science dans les points où elle se lie à la <mark>mé</mark>taphysique. Les deux philosophes qui avaient ouvert la earrière dans laquelle il s'est lancé avaient moins analysé les fonctions immédiates que les effets éloignés des seusations dans leurs rapports avec l'entendement humain, et la plupart de leurs devaneiers avaient agrandi le cercle de la métaphysique aux dépens des limites naturelles de la physiologie. Cabanis, au contraire, moins instruit dans les subtilités de la métaphysique que dans les connaissances plus exactes de l'organisation, voulut résoudre par ces dernières un plus grand nombre de problèmes idéologiques qu'il u'était naturellement possible de le faire.

Nous sommes arrivés aux contemporains; leur critique comme leur éloge appartiennent à nos neveux. Nous aurons assez à faire de citer leurs noms à chaque page en rendant compte de leurs travaux. Il ne nous reste plus qu'à jeter un coup d'œil sur direction actuelle des études physiologiq et sur les pas qu'elles ont encore à faire pprésenter la doctrine complète des foncti des êtres organisés.

Nous avons pu déjà nous convaincre la science de l'organisation avait été un premiers appuis que réclamait l'avancem de la physiologie. Mais cela ne suffis pas, il fallait encore s'éclairer du flambe des sciences physiques, et cette derni lumière était subordonnée au progrès. ces sciences elles-mêmes.Or, l'époque de le développement ne remonte qu'au dix-se tième siècle, où elles reçurent du génie Galilée l'impulsion d'après laquelle el marchent aujourd'hui d'un pas aussi s que rapide. C'est la chimie pneumatique c permit à Lavoisier, à Spallanzani d'analys les produits de la respiration. Plus récent ment encore l'optique n'a-t-elle pas pe fectionné une de ses plus heureuses invetions (celle des lunettes achromatiques), « puisant des notions dans la structure e plus noble de nos appareils sensitifs? Cepe. dant aujourd'hui que ces études sont deva nues presque populaires, comment des esprits obstinés continuent-ils à croire que la physiologie doit être nne science isolée et indépendante des autres sciences naturelles?

Le physiologiste a encore invoqué le secours de la chimie pour eonnaître les principes constituans de nos organes, et saisir les actions des agens extérieurs sur eux, et vice versã. Mais, il faut en convenir, la nature seule des choses nous indique que ces résultats seront bornés. En effet, les phénomènes des corps vivans dépendent essentiellement de la texture de leur substance, et le creuset ou la cornne ne peuvent nous apprendre leurs proportions élémentaires qu'après avoir anéanti cette texture ellemême.

La voie des vivisections, autre source de lumières, n'est pas nouvelle, il est vrai, mais elle a été singulièrement perfectionnée dans ees derniers temps. On lui doit des découvertes réelles, mais on ne saurait nier que ce genre d'expérience est très-difficile à instituer, et que le plus grand nombre des résultats auxquels elle conduit est fort équivoque, parce qu'on détruit les rapports des

parties entre elles et avec les agens extrieurs pour leur en créer de nouveaux.

Le physiologiste interroge aussi la strature des animaux des classes inférieures. il trouve des organes moins compliqués: formés cependant sur le même type, ed posés pour s'aequitter des mêmes fonetique d'une manière parfaitement identique. C'a également là qu'il voit quelques-uns d'enteux manquer, et qu'il peut juger de le importance et de la part qu'ils exercent de l'eusemble des phénomènes qu'offrent animaux qui les réunissent tous.

Telles sont aujourd'hui les nombreuss sources qui offrent à la Physiologie I moyens de se perfectionner: c'est en y pasant avec sagesse, sans prévention, et gradée par le seul amour de la vérité, que cer science pourra s'élever à un degré de ce titude qui lui fut inconnu jusqu'à ce jour

Toutefois sa marche ne nous laisse prentrevoir la perspective consolaute d'u perfectibilité indéfinie; et l'on peut, jusqu'un certain point, prédire quels sont le pliénomènes dont elle pourra souder profondeur et quels sont ceux dont la sol

tion lui est à jamais interdite. En général, les phénomènes elimiques laissent peu d'espoir d'être analysés strietement, parce que, outre les raisons que nous en avons léjà données, ils ont presque tonjours lieu entre un fort grand nombre d'élémens, et que leurs combinaisons sont imparfaites ou rès-éphémères : tel est, par exemple, le phénomène de la digestion. Ceux où la phyique doit trouver son application semblent levoir être d'une explication plus facile; els sont eeux qui dépendent de l'acousique, de l'optique, etc.; mais ceux qui reonnaissent un fluide impondérable pour gent, et dont le siége est dans le système erveux, paraissent hérissés des plus granles difficultés; ils sont d'ailleurs suboronnés aux progrès d'une science qui n'a pas eneore atteint son développement; ils e lient aux études psychologiques, dont la ase est eneore ineertaine; et, eependant, e sont ees derniers pliénomènes qui offrent plus haut degré d'intérêt, puisqu'ils renerment l'explication du physique et du noral de l'homme, et que leur intelligence hous révèlerait sans doute sa nature tout

33

entière. Au reste, notre espoir se rani lorsque nous jetons les regards en arrière que les progrès immenses des sciences déroulent devant nous.



# NOTI<mark>ONS</mark> PRÉLIMINAIRES.

Importance des Études physiologiques.

Est-il quelque ehose de plus intéressant pour nous que la science qui nous apprend à connaître l'homme physique et l'homme moral? Science d'une utilité générale, comme d'un avantage particulier, sa nécessité se fit de tout temps sentir, et la sagesse apprécia tellement son importance, qu'elle voulut indiquer son étude par ce précepte, qu'on lisait en lettres d'or sur les murs du temple le plus célèbre de la Grèce : Connais-toi toi-même. Si la nécessité de s'étudier soi-même fut reconnue dans ces temps où l'homme n'était encore pour l'homme qu'une énigme, où son étude incertaine rencontrait tant d'obstacles, quel attrait elle doit nous présenter, à nous qui rassemblons chaque jour les données les plus fécondes sur les conditions d'existence de notre frêle machine! Reutrons au dedans

de nous-mêmes, quand nous avons tant de merveilles à y observer; réprimons eet éeart de nos sens qui nous portent continuellement. à n'exister que par ee qui nous entoure, à nous confondre avec l'univers inanimé; carr un sage l'a dit avec vérité, nous sommess un monde partieulier, une république constituée avec ses lois propres au milieu du monde et des lois universelles : un ressort bien faible et probablement bien simple suffit pour résister au tourbillon de tant de forces et de puissances réunies. Le cours des astres, la gravitation de ees milliers de mondes, l'ordre immuable de leur marche; sont dignes sans doute de fixer notre attention (1). Mais tout cela s'accomplit hors de notre portée et sans une influence directer sur nous-mêmes. Il n'en est pas ainsi de ee qui se passe dans les rayons de nos sphères. individuelles. Environnés d'une foule de modisseateurs, nous avons besoin sans eesse de. connaître leur action et les voies que nous leur ouvrons à notre intérieur, afin de soustraire ou d'exposer à propos nos corps à

<sup>(1)</sup> Voy. l'Astronomie de l'Exerclopédie pontative, 1 vol.

l<mark>eurs</mark> influences. La Physiologie est un fla**m**beau qui doit guider les pas de l'u**x-**

GIÈNE (I).

Rien n'est plus propre à nous tenir en garde contre tous les genres de charlatanisme que les notions, même superficielles, des lois de l'organisme. L'autorité prohibe vainement les poisons publics de l'empirisme ; c'est la confiance du peuple qu'il faut détruire. Les lumières de la physiologie l'atteindront. Commettra-t-il son existence entre des mains inhabiles, celui qui connaîtra la susceptibilité des membranes muqueuses et la rapidité des phénomènes de l'absorption? Si nous portons nos regards sur des conséquences d'un autre ordre, nous verrons l'homme initié dans les mystères de la vie n'exciter aucun de ses organes immodérément par l'intempérance et les débauches; apporter dans le jugement des hommes ce coup d'œil physiologique qui lui indique les passions qu'il est bon d'émouvoir et celles qu'il faut craindre d'éveiller; c'est par la connaissance de l'homme qu'on acquiert ces avantages.

<sup>(1)</sup> Voyez le Traité d'Hygrène de la collection.

Mais élevous-nous plus haut eneore. C'es par la Physiologie que nous pouvons 1. mieux apprécier ec principe immatériel qu. aeeomplit en nous les plus surprenans de phénomènes. « Le savoir humain, disait le » ehaneelier Baeon, ressemble à une pyra » mide dont l'observation et l'expériene » font la base, et dont la métaphysique es » le sommet. » En vain quelques esprits troj peu elairvoyans ou trop timorés semblent ils redouter les eonséquences de cette ap plication, il n'en résultera jamais rien d funeste à la morale pour un esprit vraiment libéral. Mais hâtous-nous de réaliser ces no bles vues, et de pénétrer dans les secrets des notre existence.

## Définition des propriétés vitales (1).

La Physiologie est la seience de la vie. Les êtres dont le mot vie exprime la manière d'exister, sont de deux sortes les végétaux et les animaux : réunis sous le nom d'êtres organisés, on les sépare ainsi dus

<sup>(1;</sup> Nous renvoyons au traité d'Anatomie de l'Exevelopéble robrative, 1 vol. par le docteur Meyraux, pour tous les termes techniques qui désignent les organes du corps, etc-

règne minéral ou inorganique. Nous arrêterons-nous à définir ees deux règnes, début ordinaire des traités de physiologie? Non; tout le monde sait que l'organisation est eet état partieulier dans lequel un petit nombre des élémens eomnuns, soustraits en partie et pour un temps à leurs affinités, se eombinent aussi d'après d'autres lois pour affeeter des formes qu'on nomme organiques, et jouir de propriétés qu'on nomme vitales: cela signifie, dans le sens étymologique du mot organe, qu'ils sont comme des instrumens construits pour exécuter certaines fonctions.

Ces fonctions eonsistent en deux ordres de phénomènes: au premier appartiennent l'absorption et l'exhalation, qui constituent la vie nommée végétative ou organique, paree qu'elle est commune aux végétaux et aux animaux, et que d'elle dépend l'entretien de nos organes; au second ordre appartiennent les phénomènes qui nous mettent en rapport avec les objets extérieurs: ils présentent les fonctions de motilité et de sensibilité; enfin la génération, destinée à perpétuer la vie de l'espèce, constitue une fonc-

tion mixte, dont les actes tiennent des premières et des secondes. Nous n'entreronss pas iei dans des détails sur les tissus qui i eomposent nos organes (1), nous rappelle-rons seulement qu'ils se composent de l'enveloppe appliquée à l'extérieur ou repliée au dedans du corps. C'est cette dernière qui forme les intestins et tous les viseères de la digestion, de la respiration, des organes urinaires, ensin eeux mêmes de la génération. Tout le système de l'enveloppe, soit intérieure, soit extérieure, est revêtu d'une couche museulaire dans laquelle se développent des os, des tendons et des séreuses. Cette fibre musculaire est essentiellement contractile; elle est, ainsi que ses agens non eontractiles, les os et le système fibreux du périoste, les aponévroses et les tendons, le siége et l'organe de la motilité. Cette propriété néanmoins ne lui est pas absolument inhérente; elle la tient en grande partie des systèmes nerveux et sanguin. On a également de fortes raisons de présumer que la fibre nerveuse sert à opérer le mouvement

<sup>(1)</sup> Voyez le traité d'Anatomie de l'ENCYCLOPÉDIE PORTATIVE.

moléculaire de la nutrition. Cette opinion du moins est très-raisonnable, en ce qui concerne les animaux supérieurs; car dans les derniers degrés de l'échelle on ne trouve ni nerfs ni vaisseaux, et pourtant ces animaux s'aceroissent et se décomposent aussi bien que nous, par absorption et exhalation. Ces deux propriétés de sentir et de se contracter, dévolues au tissu de l'enveloppe et au tissu musculaire, par l'intermède de la fibre nerveuse, constituent ce qu'on appelle les propriétés vitales; elles sont la cause et en même temps les signes de l'état de vie.

La contractilité est plus ou moins soumise à la conscience et à la volonté de l'animal. Cette faculté d'aperecvoir ce qui se passe en lui, d'en étendre, d'en restreindre, d'en gouverner les effets, est elle-même un attribut de la sensibilité. C'est le degré le plus éminent où parvienne une variété du mode de sentir; elle a son siége dans un système nerveux spécial, qui est surtout distinct dans les animaux élevés; elle constitue leur pochologie. Mais il est un genre de contractilité qui reste étranger à la conscience et à la volonté: c'est ce mouvement tout molécu-

laire qui a lieu dans la texture intime de nos organes et par lequel s'opère leur nutrition. C'est ce qui avait porté Biehat à reconnaître une contractilité organique; et teomme les phénomènes de sensibilité de conseience sont liés aux grands phénomènes de contractilité, ee physiologiste avait imaginé pour les tissus une sensibilité qu'il qualific insensible, expression qui semble impliquer contradiction.

On a reconnu que les végétaux eux-mêmes étaient doués de cette contractilité. On la considère comme une propriété physique inhérente à toute texture organique. On peuse néanmoins que dans l'état de vie elle s'exerce sous l'empire d'un système nerveux spécial, chez les animaux qui sont pourvus

de nerfs.

Les aneieus, qui n'avaient pas analysé aussi bien que nous les divers tissus et expérimenté leurs propriétés, avaient ecpendant conçu ces divers effets, et les avaient nommés de la même manière, par suite de cette nécessité de eréer des abstractions dans le langage des sciences. Mais les abstractions étaient devenues pour cux des réalités; ils en avaient même fait une seule pour toutes les propriétés vitales, qu'ils avaient nommée le principe vital. C'était un être imaginaire, que les uns confondaient avec l'âme, et que d'antres regardaient comme quelque chose de distinct, mais également immatériel; il reçut successivement les noms d'archée, de nature, etc. Les progrès des sciences naturelles ont permis de faire d'heureuses applications des lois générales de la physique et de la chimie aux phénomènes des corps vivans, et l'on n'appelle plus vitaux que ceux, encore bien nombreux, il est vrai, dont la théorie échappe à toute explication de ce genre. Au lieu d'un principe unique, nommé vital, on en admet autant qu'il existe dans la nature de lois applicables aux élémens des corps organisés, on bien autant que l'on reneontre d'agens capables de produire sur ces élémens des phénomènes plus ou moins analogues à ceux qu'ils développent sur les autres corps, phénomènes que l'on suppose modifiés dans les étres vivans par l'action de la vie. On ne doit pas se dissimuler néanmoins qu'il reste encore beaucoup à faire dans cette étude,

32 notions préliminaires. et qu'on a plus détruit qu'édifié jusqu'ix présent.

#### Division de l'ouvrage.

La vie animale se compose d'une série de fonetions qui ont pour but d'entretenir l'existence de l'être qui en est doué, de le mettre en relation avec les autres êtres de la nature, enfin de lui permettre de reproduire des êtres semblables à lui : fonetions de nutrition, renfermant la digestion, les absorptions et les sécrétions; fonctions de relation comprenant les sensations, les mouvemens les facultés de l'entendement; fonetions de la génération : tels sont les sujets d'étude de la Physiologie.

Dans autant de chapitres supplémentaires il sera traité des monstruosités, des âges des tempéramens, des variétés des races de l'espèce humaine, qui ne pouvaient trouver place dans les divisions principales de la

seience de la vie.



### FONCTIONS DE NUTRITION.

#### CHAPITRE PREMIER.

DE LA DIGESTION.

On donne le nom de digestion à l'ensemble des actes qui concourent à convertir les particules nutritives des substances alimentaires en un produit liquide nommé chyle, destiné à réparer nos organes. La partie assimilable, avant d'arriver à ce résultat, subit diverses altérations dans l'étendue du tube digestif, long canal, tantôt droit et tantôt sinueux, qui règne depuis la bouche jusqu'à l'anus. Sa longueur, portée à son maximum dans les herbivores, à son minimum dans les carnivores, est moyenne dans l'homme, qui occupe le milieu entre ces deux genres; elle représente chez lui six fois la longueur de tout le corps. Nons examinerons comment la digestion s'excrec à quatre époques et dans quatre régions principales de ce canal; savoir, l'estomae, le duodénum, la portion grêle, et le gros intestin; la bouche et l'œsophage sont des parties destinées seulement à la préparation et à l'introduction des matériaux. La préhension, la mastication, l'insalivation, la déglutition sont les opérations préalables: la defécation est la seule opération consécutive à la digestion.

#### § Ier. Des matériaux de la digestion.

Ces matériaux sont les alimens. On nomme ainsi toute substance propre à fournir un principe alibile, c'est-à-dire qui peut être transformé en chyle par l'action de l'estomae, sans être délétère pour aucune partie du tube digestif. On comprend sous le nom de boissons ceux qui se présentent sous forme non solide: cette distinction est plus ou moins rigoureuse, suivant leur consistance.

Les alimens se tirent surtout du règne végétal et du règne animal; les minéraux ne fournissent guère que des assaisonnemens ou des poisons plus ou moins actifs, à l'exception de l'eau; du reste, il n'y a qu'une substance déjà organisée qui puisse alimenter les corps vivans; et parmi ces substances, les plus animalisées sont eelles qui fournissent, sous un moindre volume, le plus de matériaux nutritifs, et dont, par conséquent, il résulte le moins de fèces. Le produit de la digestion des végétaux est moins rielie, d'après l'analyse, en principes réparateurs; aussi, la somme des alimens nécessaire et la dimension de la eavité qui les doit recevoir, sont-elles supérieures eliez <mark>les h</mark>erbivores. Quelles que soient au reste l**a** nature et la quantité des alimens, les formes de nos organes et leur composition chimique sont peu variables : la raison de ee phénomène est inappréciable dans l'état actuel de la seience.

L'homme seul est dans l'habitude de préparer ses alimens. Quelques animaux, tels que le erocodile, laissent putrésier leur proie avant de la manger. Les Samoïèdes et les Lapons mangent également leur poisson à moitié pourri; mais c'est surtout par la préparation artisseille que nous en faisons à l'aide du seu, que notre espèce se distingue de toutes les autres. Cet élément dissocie, change ou combine les principes des substances. Destiné d'abord à en adoueir et amollir la masse pour les rendre plus digestibles, le feu, appliqué à l'usage des assaisonnemens, est devenu entre les mains de l'homme la source de l'art eulinaire.

Les boissons ont évidemment pour but de délayer et détremper les alimens, en suppléant t à l'action de la salive; quelquefois aussi, suivant leur nature, de servir elles-mêmes: d'alimens, ou de stimuler l'estomae. Plus on se rapproche du Nord, plus ee dernier earaetère leur devient nécessaire; la quantité. de schnapp utile à la digestion d'un Russe,. suspendrait eelle d'un Français ou de toutt autre méridional. L'usage des boissons fer-mentées est eneore réservé à l'homme, quoique quelques animaux les aiment et les re-ehereheut, l'éléphant surtout, dans l'étatt de domestieité; mais e'est alors l'effet d'une viciation de leur goût. L'homme à l'état de nature peut très-bien aussi s'en passer;. mais elles sont devenues néeessaires à sa digestion, dans la constitution qu'il s'est! eréée par la eivilisation.

16

## § II. De la préhension, de la faim et de la soif.

La préhension n'a pas besoin d'être décrite; on sait que plusieurs animaux vont chercher les alimens avec les lèvres; tous les carnaciers emploient plus ou moins avantageusement la main pour saisir et porter leur proie à la bouche. Chez l'homme, les membres antérieurs semblent surtout destinés à cet usage.

Le sentiment qui constitue la faim est accompagné d'une série de phénomènes qui sont l'affaiblissement de l'action de tous les organes, tels que ralentissement de la respiration et de la eireulation, diminution de la chaleur du corps et de toutes les sécrétions. On ne sait rien encore touchant ses effets sur les différentes absorptions. M. Magendie pense qu'alors l'intestin reçoit moins de sang que lorsqu'il est rempli d'alimens : ce physiologiste s'est également assuré qu'il contient aussi moins de mucosités que dans son état de plénitude. Sans doute cela tient à l'absence de l'irritation qui dépeud de la présence des alimens, et encore à ce que son action absorbante s'exerce sur ces mucosites

mêmes, à défaut d'autres substances. Il faut t distinguer la faim réelle qui commande impérieusement l'ingestion d'une substance nutritive queleonque, qui fait même trouver bonne la nourriture pour laquelle on a quelquefois de l'éloignement; il faut la distinguer, disons-nous, de ces besoins factices qui nous font appéter tel ou tel aliment, parce qu'il flatte notre goût, hors même des instans du véritable besoin. On ne doit pas non plus la confondre avec ces besoins que nous nous créons à certaines heures par l'habitude. Le siége de la faim paraît être dans l'estomac et dans le cerveau, qui la rapporte à ce viscère.

La sensation de la soif est accompagnéer d'une sécheresse, d'une ardeur et d'une constriction qui se manifestent depuis la pointer de la langue jusqu'à la gorge et mêmer le long de l'œsophage; à ce sentiment ser joignent une excitation et une inquiétude générale, l'activité de la circulation, le roulement des yeux dans l'orbite, etc. La cause efficiente de la soif est une âcreté du sang produite par l'évaporation de son sérrum. Une transpiration excessive dans les

chaleurs de l'été, une activité extraordinaire des voies urinaires, en sont les eauses prochaines. Son siége évident est dans les glandes salivaires et amygdales, auxquelles le sang, privé de sa partie aqueuse, ne peut plus fournir les matériaux de leur séerétion aecoutumée. L'on sait que l'impossibilité prolongée de satisfaire le besoin de boire est une des causes de l'hydrophobie. Il est plus que probable que le siége de cette horrible maladie est le même que celui de la soif qui l'engendre; e'est la constrietion du pliarynx jointe à une exaspération du système nerveux qui en constitue les violens symptômes. Enfin, l'anatomie comparée nous apprend que les animaux qui supportent le mieux la privation des liquides, tels que le chameau, par exemple, sont pourvus d'un système salivaire excessivement développé.

#### § III. De la mastication.

La mastication a lieu dans la première cavité du tube digestif, qui est la bouche. L'odorat et le goût sont comme des sentinelles avancées, dont l'une précède et l'autre accompagne la mastication. La dégustation ne s'exerce sur les corps à l'état sec qu'à mesure qu'ils sont dissous et délayés par les sucs salivaires; aussi a-t-on regardé l'action de ce sens comme toute chimique. La sapidité est appréeiée par les papilles nerveuses, de la surface linguale où se rendent les nerfs de la einquième paire. Les parois buccales sont aussi, mais un peu moins sen-

sibles aux saveurs que la langue.

La mastication s'opère entre les surfaces triturantes que les deux mâchoires opposent l'une à l'autre, par un mécanisme analogue à celui d'une meule de grouage. La langue, comme une spatule extrêmement mobile, ramène sans cesse l'aliment sous les arcades dentaires, pendant que les parois buccales l'empêchent de se répandre au deliors. Trois muscles puissans, les temporaux, masseters et ptérigoïdiens, meuvent de chaque eôté la mâchoire inférieurc contre la supérieure ; leur action facilite aussi la sécrétion de la salive en comprimant les glandes parotides plaeces entre eux et les tégumens.Ces glandes sont encore sollicitées par l'irritation que le bol détermine sur les

carois buccales, où leurs conduits débouhent. Une fois l'aliment réduit en pâte, la angue le ramasse dans tout le pourtour de a bouche. Elle forme une gouttière dans on milieu en relevant ses bords; sa pointe 'applique au palais par l'action des musles sus-hyoïdiens; et le bol, pressé antéieurement, arrive au fond de la bouche. Lei commence la déglutition, action fort compliquée.

### § IV. De la déglutition.

L'ouverture postérieure de la bouche est léfendue par un voile musculeux mobile, dont le milieu forme une valvule nommée luette: c'est une sentinelle douée d'une sentibilité propre, destinée à apprécier l'état du bol. S'il est convenablement mastiqué, elle se redresse en arrière; celui-ci franchit l'isthme du gosier, et tombe dans le pharynx, aidé par le fluide amygdalin, qui est sécrété dans ce moment. Le conduit pharyngien s'élève et s'élargit pour recevoir le bol; mais aussitôt que ce dernier touche à ses parois, elles se contractent convulsivement sur lui et le font cheminer en bas. D'autre part, la

luette et les piliers du voile palatin se contractent et s'opposent à la rétrogradation du bol. L'épiglotte concourt aussi à sa descente en s'abaissant; mais, si dans ce moment on est surpris par le rire, elle se relève, et le bol, pressé par la colonne d'ai en arrière et par le voile de l'arrière-bou che en avant, est expulsé par les fosses na sales; ce qui occasione un picotement trèss désagréable. Le bol continue de descendre le long de l'æsophage, qui se contracte au fur et à mesure, jusqu'à l'estomac.

Ce viscère s'amplifie aisément pour accumuler la matière alimentaire. A cet effet, in écarte les feuillets de l'épiploon, dont l'usage le plus probable est de favoriser la distension de l'estomac. Dès que celui-ci est rempli, la faim cesse, la sécrétion salivaire tarit le pouls acquiert de la vitesse, la chaleur se concentre sur l'épigastre, un frisson se manifeste dans tout le reste du corps; l'irespiration est courte, ce qui résulte du réctrécissement que la plénitude de l'estoma fait éprouver à la cavité pulmonaire en refoulant en haut le diaphragme.

#### § V. De la digestion stomacale.

Ici eommeneent les phénomènes de la digestion. Tous les bols, qui sont descendus au fur et à mesure de la mastication, ne forment plus qu'une seule masse, bien moins solide que eliaque bol ne l'était luimême; ear les boissons ou les sues gastriques l'ont délayée. Elle ressemble à une bouillie grise, pultacée, homogène, sur laquelle les parois distendues de l'estomae sont toujours appliquées avec effort. Cet organe a la forme d'une eornue renversée, dont la eoneavité est en liaut et la eonvexité en bas. Sa partie renssée est à gauche, et répond à l'orifice de l'æsopliage; e'est donc là que tombent les alimens. Sa partie amincie se termine et débouelle à droite par l'orifiee pylorique dans le duodénum. Ce deuxième estomae est aiusi nommé parce qu'il n'est long que d'une douzaine de travers de doigts. La pâte alimentaire se chymifie toujours par les portions qui sont en contaet avee les parois stomacales. Cellesei, se contractant par le mouvement péristaltique, et la pâte devenant plus liquide par sa réduction en chyme, est ainsi chassee couche par couche vers l'orifice pylorique. C'est après une heure et demic de maceration que le chyme commence à sc former. Au bout de quatre à cinq heures, tout est réduit en cette nouvelle substance. Mais par quel mécanisme? est-ce coction, fermentation, putréfaction, trituration, macération, dissolution?

Quoiqu'il faille un moindre degré de chaleur pour cuire des substances très-divisées, il cn faudrait plus encore que les parois de l'estomac n'en peuvent supporter; d'ailleurs les animaux à sang froid ne digèrent-ils pas aussi? Les anciens, le père de la médecine même, n'entendaient jamais par cette expression une coction réelle, mais seulement une fusion de principes: la science leur refusait alors une expression plus convenable. Quelques-unes des conditions nécessaires à la fermentation, excepté le repos, se rencontrent à la vérité; mais aucun des gaz qu'elle produit n'est dégagé.

La putréfaction, bien loin d'avoir lieu, est a rrêtée, au contraire, comme l'a reconnu Spallanzani en ouvrant, après quelques instans, des animaux à qui il avait fait avaler des substances putréfiées.

La trituration, moyen méeanique par lequel le gésier des oiseaux supplée les organes de la mastication, ne saurait être opérée par la tunique grêle et extensible de l'estomae. Les contractions de ce viscère ne sont même pas chez l'oiseau le seul moyen dont se sert la nature; car les granivores digèrent également les substances ingérées à travers un tube solide et criblé de trous.

La macération, pratiquée sur des alimens soumis à la mastication, n'a point eu, comme le prétend Spallanzani, les mêmes résultats dans un tube inerte placé dans des conditions artificielles, mais aussi analogues que possibles. Toutefois il est vrai que la viande et les autres substances macérées dans des liqueurs analogues aux sucs gastriques, contractent l'aspect du chyme; mais elles n'en présentent jamais la composition réelle.

Ensin, est - ee une dissolution? Oni; mais une dissolution vitale: elle n'est due à aucune des eauses précédemment examinées, mais à toutes à la sois. Il est encore

une autre condition inappréciable : rien de ce qui fut ingéré ne saurait plus se reconnaître; tous les principes ont réagi, et se sont convertis pour la majeure partie en un liquide albumineux, gélatineux et filant. Rien ne paraît si simple, à l'analyse, que les sucs gastriques: quelques muriates, phosphates et lactates de soude et de ehaux mêlés de mucosités; et rien n'égale leur force dissolvante: ils dissolvent jusqu'au parencliyme des os, et n'en laissent, en fort peu de temps, que la portion calcaire : e'est ce que les animaux ostéophages rejettent sous cette forme concrète et serrée, si improprement nommée par les anciens album græcum.

#### § VI. De la digestion duodénale et de l'intestin gréle, ou de la chylification.

Quand la digestion stomacale est terminée, le produit liquide est poussé vers l'orifice pylorique. Il existe là une valvule qui ne s'ouvre que du côté de l'estomac. Elle jouit d'une sensibilité propre pour apprécier l'état du chyme, comme la luette pour juger

état du bol. En s'ouvrant, elle livre pasige au chyme qui descend dans le duodénum. e n'est encore iei qu'un lieu de passage: 1 moment où il s'effectue, deux nouvelles queurs viennent se mêler au chyme, le suc incréatique et la bile; elles affluent par deux puduits assez étroits. Le pancréas est une lande analogue en tout aux parotides; la lle est ce fluide jaune-vert, amer, visqueux, crété par le foie. Sa quantité est loin d'être a proportion avec le volume de cet organe, ont nous connaîtrons les autres usages au napitre de la circulation. Une foule de pets conduits excréteurs se réunissent à celui lus considérable qui, du milieu de l'organe, rend au duodénum: de celui-ci en naît un tre qui remonte à la vésicule biliaire sous nom de conduit cystique: la bile se rend ans ce réservoir par un mécanisme conaire aux lois de la pesanteur. Elle y acuiert une teinte d'autant plus foncée et une paisseur d'autant plus considérable qu'elle séjourne plus long-temps. Le versement e ces deux fluides achève la séparation des rincipes nutritifs dont l'absorption s'opère nsuite dans le jéjunum et l'iléon, qui constituent l'intestin grêle. La pâte chymeuse y es promenée par le fait seul du mouvement pé ristaltique.

L'estomae et la partie du tube digestif qu nous oceupe actuellement présentent presque toujours des gaz qui ne sont pas le mêmes pour l'un et pour l'autre. M. Jurine de Genève, a, le premier, fait remarquer ec phénomène. MM. Magendie et Chevreul les ont analysés avec eneore plus d'exactitude Il résulte des expériences que ces deux sa vans ont pratiquées sur des eadavres de supplieiés, immédiatement après leur exécution et quatre à einq heures après l'ingestion de alimens, que l'estomac contient en généra de l'oxigène et presque point d'hydrogène L'intestin grêle renferme, au contraire, de l'aeide earbonique, de l'hydrogène pur, e. de l'azote, dans des proportions variables Il résulte de là que les gaz de l'intestin, qu ne sont point les mêmes que eeux de l'esto mae, ne paraissent point en provenir. Ceur de ee premier viseère s'échappent probable ment dans les éructations qui suivent de prè la digestion ventrieulaire.

La eause de la formation et l'usage de

gaz intestinaux) ont donné lieu à diverses hypothèses. Les uns les attribuent à la décomposition des alimens, ce qui pourrait être; d'autres croient que les intestins peuvent les exhaler de leurs parois, et les comparent à ceux que contient la vessie natatoire des poissons. Cet organc en cffet n'a point de communication au dchors, point d'appareil contractile qui lui permette de les absorber et de les retenir. Ses parois en outre sont parsemées de granulations crypteuses que les partisans de cette opinion soupçonnent destinées à sécréter les gaz. Si ceux dont il s'agit ici ne sont pas destinés à servir à la digestion, il est probable qu'ils indiquent l'activité de cette fonction. Lorsqu'ils sont expulsés par l'anus, ils se chargent, sur les fèces contenues dans le gros intestin, d'une nouvelle quantité de carbone ; il en résulte de l'hydrogène carboné. Ce dernier produit est sans doute le fait d'un commencement de putridité des fèces.

A mesure que la pâte chemine ainsi le long de l'intestin, elle se désimprègne du chyle qu'elle contient. Cette liqueur est pompée par les villosités de la membrane muqueuse, et les valvules dont cette dernière est pourvue augmentent singulièrement l'étendue de la surface absorbante. La pâte alimentaire est ainsi durcie jusqu'à son arrivée au gros intestin. Là elle franchit la valvule qui le sépare de la portion supérieure; l'absorption continue eucorc, mais faiblement, dans les différentes portions des intestins appelées colons.

## § VII. De la défécation et de l'excrétion de l'urine.

Dans toutes les régions que nous venons de faire parcourir aux alimens, l'intestin présente des nodosités valvulaires où la pâte, qui n'est plus qu'un détritus coloré en jaune par la bile, se moule en un bol fécal, pour être expulsée de la même manière qu'elle s'était moulée en bol alimentaire pour être introduite. Le rectum est le réservoir où les fèces sont déposées. Leur accumulation produit cette sensation incommode qui constitue le besoin de la défécation, dont voici le mécanisme.

Le rectum sc contracte, tandis que le diaphragme s'abaisse, et que les muscles larges de l'abdomen se portent en arrière; les visceres abdominaux sont refoulés sur la cavité du bassin, et compriment les intestins remplis de matières fécales. Le périnée s'abaisse en même temps; le sphincter se contracte moins activement, si même il ne se relâche pas, et l'excrétion alvine s'opère; immédiatement après tout rentre dans l'état ordinaire par un contre-effort spontané.

La nécessité de rendre les matières fécales est indiquée par un sentiment particulier qui constitue un besoin non moins impé-

rieux que eelui de la faim.

Les époques de la défécation sont, ainsi que celles de la manducation, fort variables, suivant la nature des alimens et la disposition individuelle. Chez quelques personnes l'évacuation se fait une fois ou même deux fois dans les vingt-quatre heures; mais il en est d'autres qui restent plusieurs jours sans en avoir aucune, et qui jouissent eependant d'une santé parfaite. L'habitude exerce une grande influence sur le retour régulier des évacuations; il est des personnes qui vont à la garde-robe tous les jours à la même heure, sans que le défaut de régula-

rité dans les repas y apporte un changement notable : cela vient de ce que les matières peuvent séjourner plus ou moins long-temps dans le réservoir qui leur est destiné. Elle sont ordinairement le résidu

de plusieurs repas consécutifs.

On trouve dans les excrémens les parties insolubles qui constituent les solides organisés des substances végétales et animales qui ont été digérées, telles que la fibre ligneuse, la substance calcaire et quelques principes colorans, le vert des épinards et d'autres couleurs de divers légumes, le tout délayé dans des mucosités intestinales.

L'urine est plus composée. Les liquides, plutôt absorbés que digérés, sont portés dans la masse du sang, dont ils délaient les principes; ils le rendent plus propre à dissoudre les sels provenans de la décomposition des tissus. L'on voit déjà pourquoi les boissons deviennent un si bon moyen dépuratoire. Le sang, ainsi chargé, se dépouille, à travers les reins, de l'eau et des sels superflus. Cette seule voie d'émission, toute médiate qu'elle est, suffit, quand on connaît la vitesse du cours du sang, pour expliquer la

rapidité avee la quelle nous rendons certaines boissons diurétiques. Haller a fait voir que mille onces de sang traversent le tissu rénal dans l'espace d'une heure: en supposant que ce fluide ne contienne qu'un dixième des matériaux propres à fournir l'urine, cent onces pourraient en être séparées dans cet intervalle. Or cette quantité n'est jamais dépassée dans le cas même des sécrétions les plus abondantes.

Le parenehyme du rein est composé de deux substances ayant deux aspects différens: l'extérieure, nommée corticale, est vaseulaire et rouge-brun ; elle paraît être formée de l'anastomose des eapillaires artériels et veineux. Ces derniers n'admettent que la partie récrémentitielle du sang fourni par l'artère; la portion exerémentitielle est exhalée à travers la deuxième substance de cet organe nommée substance mamelonnée. Celleei est blanche et formée de petits cônes ou mamelons, ee qui lui a valu son nom. L'urine, ensuite, est déposée dans le bassinet. réservoir eentral où s'égouttent sans relâche les petits eônes que figure la portion mamelonnée. De là l'urine est conduite par les urétères dans la vessie. Elle s'y insinue entre la paroi musculeuse et la membrane muqueuse qui forme une espèce de valvule sur l'orifice de l'urétère. L'urine, en abordant, soulève les parois vésicales que le paquet des intestins tenait affaissées. Cet effort s'explique par cette loi d'hydraulique d'après laquelle les fluides qui passent d'un canal étroit dans une eavité spacicuse agissent sur tous les points des parois de cette cavité, éganx en surface au diamètre du canal, avec une force égale à celle qui les fait couler dans eclui-ci.

Les parois de la vessie, sollicitées soit par sa plénitude, soit par l'âcreté du liquide, soit enfin, dans les eas de maladic, par sa propre irritation, nous font ressentir ee malaise qui nous avertit du besoin d'uriner. Alors les mêmes muscles que nous avons vus eoncourir à l'exerétion alvine, pressent de haut en bas et par le même mécauisme le paquet intestinal contre la vessie, qui se contracte au même instant. Son énergie est d'autant plus grande, et le jet d'autant plus vigoureux, toutes autres circonstances égales, que le sujet est plus jeune. Les parois de l'urètre contribuent encore à la projection par

leur contractilité, qu'augmente l'action des muscles périnéens. Après l'évacuation, le sphincter du col de l'organc, dont la résistance a été vaincuc, recouvre sa force réentive. L'excrétion urinaire n'est pas soumise aux mêmes influences de l'habitude que l'excrétion alvine. La quantité des boissons, le plus ou le moins d'exercice, la nature plus ou moins stimulante des liquides introduits dans les voies digestives, et surtout la quantité de la transpiration cutanéc, y apportent des variations remarquables. La marche et certains exercices, tels que celui des armes, sont singulièrement incitateurs à cet égard. La transpiration extraordinaire rend aussi l'excrétion plus fréquente, surtout chez les personnes qui ont eu des irritations aux voies urinaires : cela ne provient pas alors de la plénitude de la vessie, mais de l'irritation produite par l'âcreté et la concentration de l'urine. Le froid excessif occasione également la fréquence de l'émission; mais alors le liquide est blanc et doux, et c'est dans la plénitude de la vessie qu'il en faut chercher la cause. Les personnes menant une vie frugale et inactive, ce que l'on rencontre en général chez les hommes de cabinet, peuvent seuls être assujétis d'une manière un peu réglée à cet acte dépuratoire. Leur vessie devient ordinairement paresseuse, et ses besoins subissent facilement l'empire de l'habitude.

Les imatériaux les plus constans que l'analyse démontre dans l'urine sont : une matière gélatineuse, des muriates et des phosphates de soude et d'ammoniaque, les phosphates de chaux et de magnésie, les acides phosphorique, benzoïque et urique. Ce dernier acide est le résultat de l'oxigénation de l'urée: ce principe, exclusivement caractéristique de l'urine, a été trouvé dans le sang par MM. Dumas et Prévost, chez des animaux à qui ces physiologistes avaient extrait les reins. Il y dominait d'autant plus, que l'animal avait survécu plus long-temps à l'opération. Cette expérience prouve péremptoirement que l'urine est un produit que le rein ne compose pas, mais dont il opère le départ de la masse du sang. L'on conçoit, au reste, que cette liqueur dépuratoire doit présenter une foule de produits éventuels dans les divers indi-

vidus, ou dans le même, suivant les diverses eirconstances où il se trouve placé. La térébenthine lui donne une odeur de violette, et l'asperge la rend fétide. On distingue eneore l'urine de la boisson, qu'on rend presqu'immédiatement après qu'on a bu : elle eonserve, sans beaucoup de différence, les qualités des boissons ; l'urine de la digestion, qui a lieu trois heures après le repas, est beaucoup plus chargée; mais l'urine qui sort einq ou six heures après le repas, ou le matin au réveil, est eneore plus forte et présente le earactère de saturation : on l'appelle l'urine du sang. L'urine des enfans et des nourrices contient peu de sels terreux. Ces principes ne commencent à y devenir abondans qu'au moment où les os, saturés de substances solides, refusent de les admettre en entier (1).

#### CHAPITRE II.

DES ABSORPTIONS.

§ I. Théorie des absorptions.

L'absorption est le phénomène par lequel

(1) Voy. la Chimie organique de l'Excyclopédie Poblative.

les fluides propres à l'éeonomie, eomme ceux qui lui sont étrangers, se trouvent attirés par les capillaires pour être portés dans le torrent général de la eirenlation. Tout ee qui nous reste à dire des phénomènes de la vie organique peut se ramener à la théorie de l'absorption; une partie même des sécrétions, eelles qui sont récrémentitielles, s'y trouve eomprise. En effet, aueun tissu, aueun vaisseau n'absorbe d'une manière méeanique, mais élabore et séerète réellement le fluide qu'il nous présente. Ainsi le chyle ne se reneontre que dans les vaisseaux chylifères, et n'existe point en nature dans la pâte dont il est extrait par le tissu chylificateur.

Nous allons done étudier les absorptions dans l'ordre suivant : 1° absorption digestive, ou lactée, ou eneore chylcuse; 2° absorption externe ou cutanée; 3° absorption récrémentiticlle des fluides glanduleux, séreux et synoviaux; 4° absorption interstitielle: c'est elle qui reprend dans le tissu de ehaque organe les moléeules usées: ces molécules détritives rentrent dans le torrent par les lymphatiques ou par les veines, pour

être revivisiées si elles en sont susceptibles, ou sinon, pour être éliminées par l'urine ou la transpiration; 5° absorption aérienne ou gazeuse: elle forme le complément des principes réunis par toutes les autres c'est elle qui fournit le sang artériel; 6° enfin, absorption du sang artériel: c'est par elle que s'opèrent la nutrition de tous les tissus et les sécrétions fluides ou solides propres à chacun d'eux; tels sont la fibrine des muscles, les sels terreux des os, la graisse du tissu cellulaire, les parenchymes des glandes, etc., etc.

La eirculation est le mouvement en masse qui favorise tous ees aetes par le transport du fluide qui en contient les matériaux. La calorification est le résultat de toutes ees décompositions moléculaires, mais surtout de celle du sang par l'oxigène de l'air; tout est done absorption ou résorption dans l'économie. Cependant une partie des fluides et quelques solides ne sout pas résorbés, mais exhalés au dehors; tels sont la transpiration, l'urine, la semence et les déchets cornés ou épidermiques. Nous étudierons ces excrétions dans une section particulière.

# § II. Coup d'œil anatomique sur les organess des absorptions.

Avant qu'on eût découvert les lymphati-ques, les veines étaient regardées comme? les seuls organes de l'absorption. Aselli, Mascagni et Kruiskank décrivirent l'ordre des vaisseaux nommé appareil absorbant:: son origine dans les capillaires est un mys-tère, comme tout ce qui appartient aux infiniment petits. Ruisch, par ses bel-les injections, n'y voyait que vaisseaux artériels et veineux; Mascagni, en injectant ! les troncs des absorbans, n'y trouvait que? lymphatiques; cela prouve que les radicu-les de ces trois ordres de vaisseaux sont intimement liées, et que ceux qu'on injecte augmentent en gonflant leur calibre aux dépens de celui des deux autres : l'organisation des lymphatiques ressemble à celle des veines; ils ont des valvules, et leur circulation est liée à celle du sang veineux; ils. forment un réseau merveilleux, qui naît de toutes les surfaces, par des filets innombrables entrelacés et anastomosés. Une partie

s'abouche directement dans les veines. Le plus grand nombre continue son trajet le long des membres ou à travers les viseères, et aboutit à des réservoirs aréolaires, situés de distance en distance, nommés ganglions lymphatiques. Les principaux sont : pour les membres inférieurs, à l'aine; aux aisselles, au eou, pour les bras et la tête. Ce sont eux qui, dans la syphilis et dans les constitutions lymphatiques, produisent les bubons vénériens et les tumeurs scrofuleuses. Les lymphatiques des viscères, et surtout ceux de l'abdomen, prennent le nom de lactés à eause de la lymphe digestive qui est blanehe; leurs ganglions sont répandus sur le mésentère. Tous ees vaisseaux superficiels ou profonds aboutissent au réservoir de Peequet, et de là dans le eanal thoraeique, qui se rend dans la veine sous-clavière gauche. Dans ce trajet, ee eanal reçoit les trones principaux des parties supérieures.

MM. Magendie et Ségalas ont allégué plusieurs expériences bien ingénieuses, mais non assez concluantes, pour prouver que les absorbans ne font que rapporter au cœur une partie du sérum du sang, et que les vei-

nes sont ehargées de l'absorption; mais le plus grand nombre des physiologistes pense le contraire. Nous eroyons que ees deux systèmes de vaisseaux se partagent la fonction d'absorber sur tous les points du corps; ear les expériences sur lesquelles les partisans des deux opinions s'appuient sont également eoueluantes, et ne s'infirment point réciproquement.

#### SECTION PREMIÈRE.

Absorptions ehyleuse, cutanée, récrémentitielles et interstiticlle.

#### § I. Absorption digestive ou ehyleuse.

Le chyle est une espèce de chair coulante, resssemblant à du lait, quelle qu'ait été la nature de l'aliment qui l'a fourni. Plus pesant que l'eau distillée, mais moins pesant que le sang, il contient presque tous les mêmes principes, excepté la partie colorante. Abandonné à lui-même, il se sépare aussi en une sérosité et un caillot blanc, fibrineux; mais ce dernier prend à l'air une teinte rosée assez vive. Du reste, le chyle doit varier la

proportion de ses élémens, selon les substances alimentaires. Le mécanisme de l'absorption du chyle dans les villosités intestinales, ainsi que des absorptions de tous les liquides quelconques, et leur ascension dans leurs radicules vasculaires, constituent un des problèmes les plus difficiles de la physiologie. Cc que nous allons dire du chyle pourra s'appliquer à peu près à toutes les humeurs de l'économie. Nous pourrious trancher la question en disant qu'on est dans une ignorance absolue des causes de ces phénomènes; mais nous préférons exposer succinetement quelques probabilités.

Notre auatomie grossière nous enseigne que le tissu absorbant de l'intestin grêle se compose de petites pointes coniques et celluleuses, espèces de bourgeons qui ont fait donner à cette membrane le nom de villeuse. Ce sont en quelque sorte des espèces d'éponces qui s'imbibent de la substance lactée du chyle déposée à leur surface. Quelle est la ausc de cette imbibition? Le phénomène de a capillarité(1) y participe évidemment. Mais

<sup>(1)</sup> Voy. la Physique de l'Encrelopente portative

une fois que eette imbibition est faite, comment les villosités transmettent-elles le fluide aux radieules ehyleuses ou veineuses quile portent dans le torrent de la eireulation? Nous ne pouvons anticiper ici sur le mécanisme de la eireulation; nous dirons seulement qu'il existe à la base des gros trones veineux une foree aspiratriee qui, en agissant sur le fluide, doit se propager jusqu'aux moindres radieules veineuses ou eliyleuses. Cesradieules sont immédiatement appliquées aux villosités, ou, pour mieux dire, ees villosités ne sont que l'épanouissement des vaisseaux en une eellulosité irrégulière plus lâelie et fort imprégnable. De cette manière chaque petit eylindre vaseulaire agit sur le tissus villeux, comme le syphon d'une seringue Cette explication, 1 t hypothétique, paraîtrait suffisante si la nature ne nous démontrait pas qu'elle a reeours à d'autres moyens. En effet, quand on a lié l'un des vaisseaux, on a dû intercepter la force qui agissait supérieurement sur le liquide qu'i eontient, et eependant ce vaisseau se gonss au-dessous de la ligature. Cette expérience nous enseigne qu'il existe encore, dans le cellulosités mêmes de nos organes, une force qui tend à en chasser les fluides. C'est à peine si nons osons encore nons permettre une hypothèse, car elles sont pen favorables an développement de la science; mais nous pensons que s'il est une cause qu'on puisse raisonnablement supposer à cette force occulte qui rend les trames les plus déliées de nos organes perméables aux fluides, c'est sans donte l'affinité chimique.

#### § II. De l'absorption cutanée.

Chacun sait que le tissu de la pean présente trois élémens distincts: l'épiderme,
qui en est le feuillet le plus superficiel; le
eorps muqueux, situé immédiatement audessons, qui reçoit les vaisseaux et les nerfs:
c'est la partie chargée de sentir, d'absorber,
d'exhaler; et enfin, le tissu dense et fibreux,
un peu contractile, qui sontient les deux
autres feuillets. Dans la muqueuse digestive,
dont la fonction consiste a absorber, on ne
trencontre qu'un épiderme fort mince, qui
devient tout-à-fait aul dans les parties villeuses. Ce serait déjà une raison pour sup-

poser que l'épiderme est un obstacle à l'absorption. La peau n'étant point destinée à un contact prolongé avec les alimens, ses absorptions ne seront point non plus nutritives, mais seulement éventuelles. Elles seront d'autant plus vives et promptes, que le feuillet épidermique sera plus mince, plus ramolli ou corrodé, ou que la peau en sera totalement dépouillée : or tout eela est eon-firmé par l'expérience. On a remarqué que la peau des enfans et eelle des femmes, dont l'épiderme est toujours plus tendre, absorbe bien plus aisément que celle de l'homme ou. de l'adulte. On n'a pas pu soutenir la vie par des bains dans des liquides alimentaires, tels que eeux de bouillon ou de toute autre solution substantielle; tandis qu'un lavement de même nature remplit eette indieation, eneore que l'épiderme existe dans le gros intestin; mais il y est, au moins, for ! minee et délié. Le eorps, dans le bain, ab sorbe d'autant plus d'eau, que eelle-ei es plus chaude et le bain plus long-temps pro longé. Enfin, M. Séguin ayant appliqué dif férens sels réduits en poudre impalpable e reeouverts par des verres de montre sur l'aldomen d'un malade, reconnut, au bout de dix heures, que le plus irritant de ces sels, celui par eonséquent qui avait dû corroder davantage l'épiderme, était aussi celui qui avait éprouvé le plus grand déchet. Enfin, l'absorption se fait avee une activité extraordinaire lorsque l'épiderme est enlevé: voilà pourquoi les érosions de la pean sont des portes ouvertes aux virus de tous genres; c'est ponrquoi l'on obtient des effets si prompts de quelques topiques appliqués sur la surface dénudée d'un vésicatoire, etc., etc.

Quant à l'absorption des gaz, si elle n'est pas nulle, elle est au moins fort douteuse: un homme dont tout le eorps est plongé dans une atmosphère gazeuse et qui respire au moyen d'un tube traversant cette atmosphère, ne diminue pas sensiblement la quantité de gaz où il se trouve immergé. L'épiderme devient encore perméable sous l'influence d'une friction, et c'est par ee moyen qu'on fait pénétrer le mereure dans les vaisseaux lymphatiques.

§ III. Des absorptions récrémentitielles.

Nous avons vu, en parlant du chyle, que

toutes les liqueurs digestives étaient employées à dissoudre et séparer les principes alibiles des substances introduites. Tout ce qui n'a pas été expulsé avec les fèces s'est donc trouvé résorbé avec le chyle dont ces liqueurs font partie. Ces sucs sont quelque-fois détournés de leur destination, et résorbés pathologiquement. Ainsi, quand la bile se répand dans le sang, il en résulte la maladie connue sous le nom d'ictère ou jaunisse.

Le lait, quand une mère ne nourrit pas,, se résorbe aussi, mais non point en nature,, comme le croit le vulgaire : les prétendus dépôts de cette liqueur n'existent jamais en

nature autre part que dans le sein.

Il nous reste à parler de la sérosité qui lubréfie les sacs sans ouverture, formés parles membranes séreuses autour des organes viseéraux, le cervean, le cœur, les poumons, les viseères de l'abdomen, les testicules, etc.; de la sérosité qui constitue les humeurs de l'œil, et de celles dont les bourses articulaires sont humcetées. C'est une lymphe légère, peu salée, qui est continuellement exhalée entre le double feuillet de ces membranes:

on y trouve peu d'albumine. Celle des membranes synoviales en contient davantage, et par conséquent est plus visqueuse. Ces humeurs sont aussi résorbées sans cesse. Les membranes séreuses semblent n'être qu'un lacis de vaisseaux artériels et lymphatiques. · Lorsque ces derniers cessent leurs fonctions, il en résulte des hydrocèles pour les tesiticules, des hydrocéphales (apoplexies séreuses) pour le cerveau, des hydropisics, ascites et anasarques pour les autres régions de l'économie (1).

# § IV. Résorption veineuse ou interstitielle.

Presque tout ce que nous avons dit des lymphatiques est applicable aux veines; ces derniers vaisseaux semblent ne différer qu'en ar 6 ce que le liquide qu'ils charrient contient B de plus le *cruor* du sang. Le sang artériel, après que chaque organe en a séparé l'élément qui lui convient; celles des molécules détritives dont ces organes ont besoin de

<sup>(1)</sup> Voy. le Traité de médecine ou Pathologie interne de l'Excyclopédie portative.

se débarrasser, et qui n'ont pas été reprises par la lymphe: voilà ee qui eompose le sang veineux. Son eaillot est rouge; son sérum, sa fibrine, quand on en a séparé le eruor par le lavage, ressemblent à eeux de la lymphe; sa ehaleur thermométrique est de 28°, sa eouleur rouge-brun foncé, son odeur fade et sui generis.

L'appareil veineux est plus eonsidérable que l'appareil à sang rouge; les artères sontt ordinairement accompagnées de deux veines, et, de plus, il existe encore des veines superficielles qui n'ont pas d'artères correspondantes. Les veines suivent une direction presque droite; les anastomoses y sont trèsfréquentes: il fallait une semblable disposition pour empêcher la stagnation du sang dans des vaisseaux que l'impulsion du œur; ne distend jamais. Les parois des veines sont beaucoup plus minees que celles desartères.

On compte quatre grands systèmes veineux pour le trone, savoir : le système superficiel, la veine cave, la veine azygos, et le système rachidien. La veine azygos est trèsdilatable et n'a point de valvules, elle fait

correspondre la veine eave supérieure avec l'inférieure; elle débouche dans eelle-ei audessous du foie: le but de cette anastomose est évident. La veine eave inférieure est exposée à se trouver interceptée dans les obstructions du foie; alors son cours peut se faire par la veine cave supérieure. Les veines intercestales lui procurent encore dans ce cas leur entremise pour verser son tribut dans le système veineux rachidien.

L'on sait que les veines, lorsqu'elles sont ouvertes par des plaies ou à la suite d'opérations, peuvent absorber l'air où tout autre gaz. Ces absorptions sont toujours et immédiatement mortelles.

#### SECTION II.

#### De la Circulation.

#### § Ier. Circulation veineuse.

La circulation veincuse entraîne celle de la lymphe. Nous allons en examiner le mécanisme. M. Magendie a soutenu que la principale cause de la progression du sang veincux était due à la force impulsive du

eœur. On l'attribuait avant lui, d'après Bichat, à la prétendue tonieité des eapillaires. M. Magendie, après avoir eoupé tous les vaisseaux artériels qui se rendaient à un membre, excepté un, a ouvert une des veines de ee même membre; le jet du sang veineux s'arrêtait ou recommençait, suivant que l'on. eomprimait on non l'artère : mais on lui au répondu que, si le sang n'était pas foulé dans. la veine par les eapillaires, peudant que l'on comprimait le vaisseau artériel, e'était parce que les capillaires n'en recevaient plus de fluide. On ne peut pas douter, au reste, qu'il. n'y ait une force dans les capillaires, quelle qu'en soit la eause. C'est eette force qui sou-lève la eolonne du sang dans les radieules. veineuses. Aussitôt que ees radicules sont un i peu aeerues, on y distingue les valvules. Ce sont des replis qui figurent, quand ils sont! distendus, deux petites poches dont les ven-tres se touchent dans le milieu du vaisseau dont elles obstruent le ealibre.

Tandis qu'elle est ainsi élevée par la force des capillaires, d'autres eauses compriment latéralement la colonne veineuse. C'est, d'une part, la pression atmosphérique qui

pèse sur tous les points de notre corps : d'un autre côté, les contractions musculaires renouvellent à chaque instant les mêmes effets dans les régions profondes. Ainsi comprimée, la colonne est obligée ou de s'abaisser ou de s'élever davantage. La force des capillaires et l'obstacle des valvules l'empêchent de retomber. Sa progression ascendante est au contraire favorisée, 1º parce que les canaux vont eu s'élargissant; 2º parce que la portion des veines caves plongées dans le thorax se dilate par l'effet du vide qui se fait dans la poitrine au moment où l'air est expiré des poumons. Le liquide étant ainsi aspiré, les ondées affluent successivement des veines caves dans l'oreillette droite du cœur.M. Barry, auteur de cette théorie, aussi vraie qu'elle est simple, l'a prouvée par une expérience bien naturelle. Ayant introdnit, dans les parois de la veine cave, un robinet dont l'autre ouverture plongeait dans un liquide, il était facile de voir qu'à chaque expiration le liquide du réservoir était aspiré du côté du cœur, et montait dans le robinet. Il est étonnant que cette cause toute physique soit la seule qu'on cût

ď.

2

oubliée de voir jusqu'à ees derniers temps.

§ II. Circulation lymphatique, et de la veine porte.

Il ne sera pas difficile maintenant de voir comment la lymphe monte dans ses canaux. Comme les veines, ils sont pourvus de valvules et sujets à des pressions latérales que produisent les mêmes causes; enfin ils éprouvent la même aspiration que les troncs veineux, puisqu'ils débouchent dans ceux-ei, et que le vide n'existe jamais dans tout le réseau vasculaire.

Cette belle déconverte résont encore un problème de la circulation qui n'était pas moins embarrassant: e'est celui du cours du sang dans la veine porte.

Ce système veineux réunit le sang qui a servi à la nutrition de tous les viseères qui élaborent le ehyle on séerètent les liqueurs destinées à la formation de ee produit, savoir : de l'estomae, du foie, de la rate, des reins, du mésentère, des épiploons, des intestins. Ce sang, au lieu d'être porté directement dans la veine eave, traverse le tissu

du foie. Nous avons observé déjà que cette glande était hors de proportion avec la bile qu'elle sécrète. On a supposé que cette liqueur contenait l'hydrogène et le carbone dont les absorptions chyleuses étaient surchargées, et dont elles se dépuraient en se répandant dans les capillaires du foie. Suivant d'autres, il mélange les diverses absorptions dans une plus grande masse de sang, pour délayer leurs qualités trop âcres. A l'appui de cette opinion, M. Magendie ayant injecté du chyle dans une veine qui ne faisait pas partie du système abdominal, l'animal a péri très-promptement; la même injection ayant été faite dans une branche de la veine porte, un autre animal nc s'en est point trouvé incommodé.

Quant à l'action du cœur sur le sang de laveine porte, il paraissait indubitable qu'elle s'éteignait dans la région immense des capillaires hépatiques; on avait recours à une oscillation produite par la tonicité de ces capillaires; mais la cause aspirante indiquée par M. Barry aide singulièrement à concevoir le trajet du sang dans l'organe dont il

est question.

#### SECTION 111.

De la respiration ou absorption aérienne.

§ I<sup>er</sup>. Idée de l'organisation du cœur et du poumon.

Nous venons d'examiner les produits réunis de toutes les absorptions, moins une qui est celle de l'air; elle est inséparable de la circulation. Cette dernière fonction n'au lien que pour la favoriser. Pour bien saisir le phénomène de la respiration, il est essentiel d'avoir une idée très-cxaete de la disposition et de la structure de deux principaux organes, le cœur et le poumon, qui i coneourent à l'accomplir.

Observons à l'égard du cœurque ses deux ventricules, séparés par une cloison commune, représentent chacun un cœur, dont le droitt se trouve sur le trajet des veines, et le gauche sur le trajet des artères; comme si l'on dirigeait par le milieu du cœur une incision qui isolât la chambre gauche de la chambre droite, elles seraient alors comme deux chambres sitnées aux deux extrémités d'un

bâtiment alongé et communiquant ensemble par un corridor qui est le poumon. Dans l'état naturel, au contraire, ces deux chambres sont attenantes, mais l'intervalle pulmonaire qui les fait communiquer forme une sinuosité: les deux chambres dont il s'agit ont des espèces d'antichambres nommées les oreillettes, dont elles ne font que répéter l'action. Nous les négligerons donc dans eet aperçu pour le rendre moins compliqué.

Les deux chambres ont ehacune deux espèces de portes battantes, nommées valvules, l'une pour donner entrée et l'autre pour donner issue au sang. Elles s'ouvrent toutes deux dans le même sens et se referment d'elles-mêmes, en sorte que le liquide une fois admis ne pent plus rétrograder; il faut, pour revenir à la première chambre, qu'il traverse le poumon et la seconde chambre, puis qu'il fasse le tour des organes du corps.

Quant au poumon, on le prendrait au premier aspect pour une espèce d'éponge dont certaines cellules reçoivent l'air qui arrive par les divisions de la trachée-artère,

nommées les bronches, et dont les autres recoivent les ramifications veineuscs et artérielles. Les eellules par où l'air entre sont des euls-de-sae; mais celles qui recoivent un ordre de vaisscaux sont percées, et communiquent avec eclles qui reçoivent les vaisseaux de l'autre ordre. Tout cela est vrai. au fond; mais, pour en avoir unc idée plusexacte, il faut voir l'organe pulmonaire chezz un reptile: le poumon est une longue poche. dans laquelle l'air de la trachée arrive eomme dans une gaîne. Toute la surface. intéricure des parois de cette gaîne est couverte des vaisseaux veineux et artériels, ramissés et anastomosés à l'infini. L'air n'est' en contact qu'à leur surface et n'agit sur le sang veineux qu'à travers les tuniques vasculaires fort amincies, et par une espèce de perspiration ou d'imprégnation.

Qu'on se figure cette gaîne arrondic em ballon et traversée par mille cloisons qui se eroisent dans tous les sens, et dans les interstiees desquelles l'air se divise en arrivan par la trachée, on aura le poumon celluleux de l'homme.

Reste à connaître la théorie de l'absorp

tion aérienne et du trajet du sang dont nous avons déjà tracé la route.

## § II. De l'inspiration et de l'expiration.

Aspiré dans les veines caves par le méeanisme que nous avons deerit ei-dessus, le sang est versé par ondée à ehaque expiration dans l'antiehambre ou oreillette de la chambre droite du eœur. Irritée par sa présence, l'oreillette se contracte, le fluide incompressible reflue en partie dans les veines, mais passe en plus grande quantité dans la chambre droite ou veineuse; stimulé à son tour, le ventricule chasse la plus grande partie du sang qu'il a reçu, dans l'artère pulmonaire; une petite partie aussi reflue dans l'oreillette malgré la résistance qui lui est opposée par la valvule tricuspide. Le sang, ainsi poussé dans l'artère pulmonaire, se distribue dans le poumon où il se ramifie en vaisseaux aussi déliés que les eapillaires des organes. Examinons ce qui s'y passe avant qu'il entre dans l'oreillette de la chambre gauche.

La respiration est l'acte le plus essentiel

et qui peut le moins supporter d'interruption : il commence à l'instant où le fœtusvoit le jour, et la vic finit avec lui ; car il en est l'instrument indispensable. Voici son mécanisme.

La poitrine, où le poumon est contenu, est une espèce de cage à parois flexibles qui penvent se dilater et se resserrer. Cesdeux mouvemens constituent l'inspiration et l'expiration.

Dans l'inspiration, les côtes, qui représentent les barreaux de cette cage, s'écartent et s'élèvent, et par là en agrandissent l'instérieur. Les muscles principaux qui produissent ce mouvement, sont : 1° le diaphragme: ce muscle en se contractant efface la convexité qu'il présente naturellement en haut; il angmente ainsi le diamètre vertical de la poitrine; 2° les élévateurs des côtes, tels que les pectoraux, les scalènes, les sterno-massionaires, la portion supérieure du trapèze le dentelé. Le poumon alors se gonfle d'ain et remplit le vide qui s'est fait à l'intérieur.

Dans l'expiration, les côtes se rapprochentpar l'action des muscles intercostaux, et sont en même temps tirées en bas par les muscles larges de l'abdomen, mais seulement dans les grandes expirations, ear les côtes tendent naturellement à s'abaisser.

Le diaphragme, en se relâchant, fait de nouveau saillir sa convexité dans la poitrine aux dépens du diamètre vertical de cette cavité. Le poumon, qui n'abandonne jamais les parois thoraciques, est comprimé et affaissé dans tous les sens, et les gaz ressortent par les bronches qui les ont introduits; mais sont-ils les mêmes, quels changemens ont-ils éprouvés dans leur contact avec le sang veineux, et quels changemens celui-ci a-t-il subis sous leur influence? On ne peut encore répondre que d'une manière imparfaite à toutes ces questions, dans l'état actuel de la science.

§ III. Phénomènes de l'hématose; gaz respirables et expirés.

Le principe qui opère la sanguistication est l'oxigène. À l'état pur, il active tellement la vie, que l'animal périt par sur-excitation. Mélangé dans les proportions de 21 sur 79 d'azote, qui sont celles de l'air, il présente

la condition la plus favorable de la respirabilité. L'air contient encore 5 d'aeide earbonique et plus ou moins d'eau en vapeur. Pour peu que l'on augmente les proportions d'aeide earbonique ou d'azote, l'air n'est plus propre à entretenir la vie; l'humidité seule est un principe dont l'excès est innocent; on le recherche même dans les maladies de poitrine. Tonte espèce de gaz mélangé à l'air peut être admise par eette voie dans l'économie. Ainsi l'on sait qu'en respirant l'air d'un appartement récemment vernis, l'essence de térébenthine est absorbée et communique à l'urine une odeur de violette. Cette inhalation est activée pendant la nuit. Tel voyageur traverse impunément de jour certains marécages, qui prendra la fièvre, s'il y dort quelques heures.

Les gaz expirés après l'hématose ne sont plus de l'air atmosphérique; une grande partie de son oxigène a été absorbée; on la retrouve dans l'augmentation de l'acide earbonique. La quantité d'oxigène ainsi eombiné n'a pu être déterminée, et varie d'ailleurs beaucoup en raison des circonstances et selon les individus. On trouve aussi de

l'azote libre. Correspond-il ou non à la quantité aérienne de l'oxigène dont il aurait été dégagé par l'union de ce dernier gaz au carbone? y en a-t-il d'absorbé par le corps, ou au contraire celui-ci y joint-il une portion de l'azote qui entre dans sa constitution? Toutes ces questions ne sont point encore résolues. L'eau vaporisée est également en excès : est-elle ramassée par les gaz à la surface des bronches? Il est possible encore qu'elle soit formée par la combustion d'une portion de l'hydrogène du sang aux dépens de l'oxigène de l'air; opinion qui semble favorisée par la grande quantité de calorique qui est produite dans l'acte de la respiration, comme nous le verrons bientôt.

# § IV. Analyse du sang artériel.

nt'

De tous les principes acquis par les gaz aspirés, puis expirés, nous avons vu que l'eau, le carbone et peut-être l'hydrogène, mais surtout l'eau et le carbone, étaient les seuls dont l'existence fût certaine et apprébiciable. Ce sont donc les deux principes dont le sang veineux est dépouillé, sans qu'on puisse en déterminer les doses. Or voici les résultats de cette dépuration: la soustraction du cearbone fait passer le sang du rouge brun au rouge vermeil; la portion aqueuse qui lui est soustraite augmente sa plasticité; néanmoins il a acquis de la légèreté et un aspect mousseux, qualités qu'il faut en partie attribuer à sa dilatation par le calorique; car. il s'est élevé de deux degrés (Réaumur); de 28° il est monté à 30°; de fade qu'elle était, son odeur est devenue forte, au point qu'elle s'attache à la gorge.

Dans cet état, le sang a les qualités requises pour stimuler et réparer les organes c'est du sang artériel, e'est une ehair parfaite, mais coulante, où tous les organes vont puiser les molécules réparatrices.

## § V. De l'asphyxie.

Lorsque quelque obstaele empêche le mé canisme qui produit les phénomènes qui nous venons de décrire, ou bien si ce mé canisme ayant lieu, les gaz sont privés de conditions de respirabilité, la vie est sus pendue: il y a asphyxie. Cet état est un mort passagère qui ne diffère de la mor réelle que parce qu'on peut être rappelé

la vie. Dans le premier mode d'asphyxie, c'est-à-dire par non-respiration, on range l'étranglement et la submersion : dans la submersion, un resserrement spasmodique de la glotte empêche l'entrée de l'eau dans le poumon; mais cet organe n'hématose plus. Tous les autres sont pleins d'un sang noir qui ne les peut plus stimuler; c'est cc qui donne à la face cette rougeur livide et quelquefois bleuâtre que présentent les noyés. Les mêmes phénomènes se présentent dans les cas de strangulation, mais par une autre cause, la clôture mécanique de la glotte. Bientôt le cœur se contracte par l'afflux du sang veincux; mais celui-ci porte avec lui les germes de la mort au lieu de ceux de la vie. La meilleure ressource contre l'asphyxie est l'insufflation d'un air pur.

Les gaz non respirables agissent, ou en empêchant l'hématose, quand ils sont privés d'oxigène ou qu'ils ne le cèdent pas au poumon, ou bien en introduisant des substances délétères dans les tissus : c'est alors un véritable empoisonnement (1).

<sup>(1)</sup> Voy. la Chimic organique et la Médecine de l'Exerctorfe-

## § VI. De la calorification.

Nous avons trouvé dans l'absorption de l'oxigène, par la respiration, l'origine de la plus grande partie de la chaleur animale, propriété en vertu de laquelle les corps vivans se maintiennent à une température à peu près constante, quel que soit le milieu où ils se trouvent placés. M. Despretz, dans un mémoire eouronné en 1823 par l'Aeadémie des seiences, a établi que les einq sixièmes de la calorieité résultent de la combustion pulmonaire. Il a porté l'exactitude, dans des expériences faites sur des lapins, jusqu'à calculer la dose de carbone consumée par l'oxigène dans la respiration, et a fait voir que la quantité de ealorique dégagée dans eet aete était, à un sixième près, la même que celle qu'on obtiendrait en brûlant sous une eloche pneumatique une semblable quantité de earbone. L'assimilation, le mouvement du sang, le frottement des diverses parties, suffisent grandement pour rendre raison du surplus de la ehaleur animale; car beaucoup de physiologistes pensent en-

core, mais à tort, d'après les expériences de M. Despretz, que la nutrition moléeulaire des autres organes ne dégage pas moins de ealorique que l'absorption pulmonaire. C'est un phénomène qui de tout temps a paru inexplicable, et que nient encore quelques physiologistes, que cette propriété qu'ont nos organes de résister à toutes les températures. C'est à cela que l'homme doit de pouvoir vivre sous les zones les plus brûlantes comme sous les plus glaciales. Il est vrai que la chaleur excessive, comme le froid le plus intense, en ralentissant ou accélérant la eireulation, augmentent ou diminuent l'activité du foyer calorifique; mais eette augmentation ou eette diminution sont-elles seules d'une efficacité proportionnée à celles des eireonstances extérieures?

Quoi qu'il en soit, l'effet eonstant de la chaleur animale est d'évaporer les fluides qui transsudent à travers la peau, soit sous forme de transpiration insensible quand la chaleur est modérée et l'air see, soit sous l'apparence de gouttelettes, qui constituent la sueur, quand la chaleur est intense et le temps humide. Ce moyen est encore celui

dont se sert la nature pour enlever au corps l'exeédant de son ealorique : on supporte difficilement une chalcur de trente-einq degrés dans un bain, paree que l'évaporation ne peut y avoir lieu, tandis que beaucoup de personnes sont peu incommodées dans une étuve dont la température s'élève jusqu'à einquante degrés. Ainsi l'homme trouve dans la chalcur elle-même qui augmente sa transpiration, dans le froid qui la diminue, un remède aux exeès de la température.

#### SECTION IV.

De la circulation artérielle et capillaire.

# § 1. De la circulation artérielle.

Nous avons suivi le sang, résultat des premières absorptions, à travers les veineset les cavités droites du eœur, jusque dans le poumon; nous avons étudié la respiration, fonction qui s'exéente au eentre desorganes circulatoires; il nous reste à suivre le fluide dans le second are de son trajet.

Les capillaires pulmonaires, en se réunissant, grossissent leur ealibre, et donnent naissance aux radicules de la veine pulmonaire. Le vaisscau dont il s'agit ici, quoique portant le nom de veine, charrie du sang artériel, de même que celui par lequel le sang veineux est porté au poumon se nomme artère pulmonaire, bien qu'il contienne du sang noir; c'est qu'ici l'on ne considère que la texture de leurs tuniques et le sens dans lequel ils transmettent le sang du cœur au poumon ou du poumou au cœur. La veinc pulmonaire dégorge dans l'orcillette gauche du cœur; celle-ci sc contracte sur le liquide qu'elle reçoit, comme l'avait fait l'oreillette droite; le sang est refoulé vers le poumou, mais passe en plus grande quantité dans la chambre ou ventricule gauche, qui se contracte à son tour. Le retour du sang dans l'orcillette gauche est empêché par la valvule mitrale, parfaitement analogue, quant à ses usages, à la valvule tricuspide. Dès que le saug est arrivé dans l'aorte, ce vaisseau se resserre, ses valvules sygmoides s'abaissent, et le sang est chassé dans toutes les parties du corps.

La contraction de l'une des chambres du cœur est toujours postérieure à celle de l'oreillette du même eôté; sans eela, comment coneevoir que le sang eût pu passer de l'une dans l'autre? mais les eontractions des deux oreillettes et des deux ventrieules sont toujours simultanées.

Les artères furent ainsi nommées par les aneiens, qui eroyaient qu'elles contenaient de l'air, paree qu'ils les avaient trouvées vides sur le eadavre. C'est ee système de vaisseaux qui a pour origine le ventrieule gauche du eœur, et qui transmet aux organes le sang qui revient du poumon. Les artères sont composées de trois tuniques, dont l'interne est sérense, l'externe celluleuse, et la moyenne d'un tissu jaune, extrêmement élastique, et par eonséquent sujet à dilatation et à rupture : e'est là la eause des anévrismes. Il en résulte aussi que ees canaux ne sont point inertes dans les usages qu'ils remplissent: l'effort du eœur surmonte leur résistance; mais comme cet effort est intermittent, le tube dilaté tend à revenir sur lui-même pendant la diastole, et le sang ne manque jamais d'une force qui favorise sa progression. Les artères forment un grand arbre ou réseau dont le trone est l'aorte. De

ce tronc se détachent des branches, de ces branches partent des rameaux, et de ces ramcaux des ramuscules, en formant les uns avec les autres des angles qui sont toujours aigus du côté des organes, et obtus du côté du cœur. On ignore comment ces ramifications se terminent dans les organes: le plus grand nombre des physiologistes croient que, devenues capillaires, elles se continuent immédiatement avec les veines.

Ces canaux étant toujours pleins, l'action du cœur y imprime une sceousse qui se fait sentir jusqu'aux extrémités; c'est ce qui constitue le pouls. Les pulsations dans l'état normal sont isochrones aux battemens du cœur; mais elles deviennent, selon quelques physiologistes, plus fréquentes sous l'influence d'un stimulant local; ainsi, la radiale, qui donne régulièrement soixante battemens, s'élève, dans le cas d'un panaris, jusqu'à soixante-quinze par minute.

# § II. De la circulation capillaire.

Les deux demi-cllipses que les appareils circulatoires décrivent sont séparées par

92

deux régions nommées capillaires; celle du poumon, que nous avons examinée, et celle des organes, où se terminent les vaisseaux. L'organisation des capillaires est si déliée qu'on ne peut plus y distinguer cc qui appartient à chaque ordre de canaux. Bichat y faisait terminer les vaisseaux veineux, artéricls et lymphatiques, par des bouches dont les unes étaient absorbantes et les autres. exhalantes. Selon d'autres, les vaisseaux. extrêmement amineis ne sont même plus: tubulés et ne montrent qu'une masse celluleuse dont les mailles sont douées de dif-férentes sensibilités. Quant au mouvement circulatoire, les uns l'ont attribué à une prétendue tonicité qui n'est pas démontrée. On est toutefois en droit de la rapporter en partic à cette élasticité qui caractérise toute fibre animale. A cette cause ajoutons l'action des nerfs dont les derniers filets sont intimement mêlés aux autres tissus, et le mouvement aspiratoire qui a lieu dans la cavité thoracique sur la base de la colonne sanguine; l'on concevra dès lors comment le sang, chassé d'un côté et attiré de l'autre, est invité à traverser les capillaires.

La circulation est sans doute la plus belle des déeouvertes; nous avons vu qu'elle était due à Harvey. Le premier indiee qui la lui fit soupeonner fut la disposition des valvules veineuses qui ne peuvent repousser le sang que du côté du cœur, et l'absence de ces valvules dans les veines qui descendent des parties supérieures. Il fit voir qu'en coupant une artère le sang jaillit du bout supérieur, au lieu qu'en coupant une veine il jaillit du bout inférieur. De même, quand on place une ligature sur l'un et l'autre de ces vaisseaux, l'artère se gonfle au-dessus, et la veine au-dessous de la ligature: Mais il ne connut point la réaction artérielle sur le sang pendant la diastole; il croyait que le cœur était l'unique agent de toute l'impulsion. Le passage du sang à travers les capillaires n'est pas un phénomène simplement mécanique, e'est dans ce traict que s'accomplissent toutes les opérations nutritives et sécrétoires dont nous allons traiter. Nous y trouverons des eauses d'un tout autre genre, propres à fairc aussi eoncevoir la possibilité de cette circulation.

#### SECTION V.

#### De la nutrition et des sécrétions.

# § I. Généralités sur les sécrétions et la nutrition.

La nutrition est un phénomène tout moléculaire; il n'a lieu que dans les capillaires des organes. Tant que le sang circule en masses plus ou moins considérables, il ne sert point à la nutrition, pas même à celle des vaisseaux qui le contiennent. Les artères ont aussi leur système capillaire où se ramissent des artérioles (vasa vasorum). Son organisation est profondément mystérieuse; nous allons rendre compte de quelques livpothèses plus on moins vraisemblables. La. nutrition de chaque organe paraît essentiellement liée à la texture des eapillaires: qui en composent ce qu'on appelle le paren-. chyme. Ce parenehyme se continue immédiatement avec les dernières ramifications. des vaisseaux artériels d'une part, et avec. les premières radieules veineuses de l'autre. Quelques-uns de ces vaisseaux s'anastomosent immédiatement les uns avec les autres. C'est ce qui a induit quelques auteurs à croire, d'après des injections fines, que nos organes étaient entièrement vasculaires. Dans cette dernière opinion on suppose qui l'exhalation des fluides qui composent la sécrétion dont chaque organe se nourrit, ainsi que les résorptions interstitielles par lesquelles les molécules organiques retourment des organes dans le torrent de la circulation, n'ont lieu que par une imbibition, une perspiration de dedans en deliors ou de deliors en dedans des vaisseaux.

D'autres allèrent plus loin, et supposaient in ou même deux ordres de vaisseaux de vlus, savoir : les sécréteurs, qui puisent dans et sang les matériaux dont la sécrétion est omposée, et les exhalans, qui les versent ans le parenchyme de l'organe dont ces atériaux doivent faire partie, ou sur les irfaces qu'ils doivent lubrifier.

D'autres enfin, plus sages et s'en tenant la simple apparence, croient que la trame time de tous nos organes n'est qu'un su cellulaire qui reçoit moléeulairement bienfait de la nutrition. Cette opinion

210

est certainement la plus raisonnable, mais elle n'explique pas tout; il faut encore admettre que le tissu cellulaire de chaque parenchyme est doné d'une organisation spéciale. Rien en effet n'est mieux prouvé que les sécrétions et leurs qualités différentes, puisque ce sont des choses palpables. Les or: ganes sécréteurs présentent aussi quelques différences physiques et anatomiques dans leur extérieur; ainsi, les uns ont un aspec granuleux, lobuleux; ils se laissent plu ou moins aisément pénétrer par les inject tions, etc.; mais leurs caractères de structur intime sont insaisissables. Nous ne nous étendrons donc pas davantage sur ce suje fertile en hypothèses.

# § II. Des matériaux qui fournissent les principes des sécrétions.

Il est indubitable que le sang est le pri cipe où tous les organes sécréteurs pniser les matériaux qu'ils élaborent. Mais c ignore si le sang contient en nature toutes formées les diverses matières qu sécrètent les organes, ou s'il recèle se

lement les éléniens des sécrétions. C'est en quelque sorte comme si l'on demandait si le vin est contenu dans le raisin et si le petitlait existe dans le lait des animaux. Quelques anciens avaient sans doute coneu la question de cette manière, et, comparant nos sécrétions aux produits de la chimie, ils avaient supposé dans les organes séeréteurs un ferment aeide duquel dépendaient les diverses sécrétions. Mais on n'a jamais pu trouver ees prétendns fermens. A eeux qui supposent que toutes les sécrétions existent toutes formées dans le sang, on objecte que l'analyse ehimique ne nous fait voir dans cette liqueur que les principes immédiats qui servent de bases aux divers produits des sécrétions. Ainsi, comme nous l'avons dit en parlant de la sécrétion urinaire, MM. Dumas et Prévost ont trouvé l'urée dans le sang des animaux sur lesquels ils avaient pratiqué la néphrotomie. Il paraît même qu'après avoir privé un crapaud de ses testieules, le sang de cet animal était chargé de partieules spermatiques, et qu'ils ont pu, en le répandant sur les œufs d'une femelle, opérer une fécondation artificielle. Mais dans l'état actuel de la chimie, l'analyse du sang ne peut décider cette question; car si l'on mélangeait ensemble un certain nombre de liqueurs et de sels analogues à ceux qu'on trouve dans nos sécrétions, par exemple, des décoctions animales ou végétales, aucun chimiste ne serait capable de reconnaître exactement de quels mélangcs unc semblable liqueur est composée. Il est probable que le sang contient dans ur état particulier, et peut-être dans un éta continuel de réaction entre cux, les principes dont se composent nos sécrétions Cette théorie semble s'accorder avec les expériences microscopiques qui ont été faites tout récemment sur le sang à l'état de vie Il en résulte que ce liquide est composé d' globules nageant dans un fluide, et qui se combinent et se décomposent sans cesses comme les élémens d'une liqueur quelcon que soumise à l'influence continuelle d'un courant galvanique.

Les divers organes sécréteurs sont don pourvus de la structure propre à n'admettre chacun, que les fluides ou les molécules so lidifiables qu'ils doivent séparer du sang

Les altérations pathologiques prouvent ineontestablement que la texture exerce une action sur la nature des sécrétions, puisque les tissus où cette texture est changée ne fournissent plus les mêmes fluides; c'est de là que résultent les viciations cancércuses et autres. Quant à la eause qui les rend perméables aux liquides et aux solides, M. Fodéra, par des expériences fort ingénieuses, a démontré que le galvanisme activait singulièrement les sécrétions et les absorptions. Peut-être le fluide analogue dont les nerfs semblent être les conducteurs, y prend une grande part. Cela explique beaueoup mieux qu'une simple imbibition de tissu le transport des moléeules salines, eonereseibles ou non, à travers les lames eelluleuses. De toutes les hypothèses qui ont été imaginées, il n'en est point d'aussi ingénieuse que celle déduite par le célèbre Wollaston de l'expérience suivante. Ce grand chimiste remplit un boeal d'une solution de sels analogues à eeux des humeurs animales, puis le boucha avec un morceau de vessie qui touchait an liquide; ayant ensuite fait passer un courant galvanique à travers le boeal, la soude et d'autres sels contenus dans la liqueur qui le remplissait, ont été polarisés à la surface externe du tissu animal qui fermait le boeal. Tel est peut-être le phénomène continuel dont notre économie est le siége.

# § III. De la composition et décomposition des organes.

Il n'y a qu'une partie des moléeules exhalées qui reste en définitif dans le parenchyme de chaque organe. Cette portion est d'autant plus considérable que le sujet est plus jeune; ainsi le tissu osseux retient beaucoup plus de partieules terreuses lorsqu'il ne ressemble encore qu'à un cartilage, que dans la vieillesse, où il est très-compaet;, et les urines du vieillard contiennent, par cette raison, beaucoup plus de phosphate. calcaire, comme le démontre l'analyse. Les partienles nutritives sont done tour à tour renouvelées; eelles qui ont fait quelque temps partie de nos organes s'en détachent pour faire place à d'autres qui seront remplacées à leur tour par des molécules nouvelles, en sorte qu'à la fin de sa carrière, notre corps est à peu près comme ces haillons où l'on ne saurait reconnaître une seule pièce de l'étoffe primitive dont ils n'ont conservé que la forme.

On a voulu déterminer la longueur de la période nécessaire pour le renouvellement complet de la machine humaine. Les anciens admettaient une semblable révolution tous les sept ans; rien ne peut être déterminé à cet égard d'une manière positive. Mais le fait de la décomposition partielle des organes n'est point hypothétique; lorsqu'on fait manger de la garance à un animal, ses os se teignent en rouge; et quand on l'a sevré quelque temps de cette nourriture, la couleur disparaît peu à peu. Nous avons vu ce que devenaient ces molécules détritives; c'est dans le sang veineux ou la lymphe qu'elles sont résorbées et soumises derechef à la vivification pulmonaire. Pourquoi la nature n'en dépure-t-elle pas directement l'économie plutôt que d'en eliarger de nouveau le sang artériel? « A-t-elle voulu par là, · disent MM. Chaussier et Adelon, ne rien » rejeter de l'économie, avant de l'avoir

» soumis à une révision sévère, et d'en avoir

» retiré tout ce qui pouvait encore s'y trou-

» ver d'utile; ou bien, au contraire, les

» matériaux retirés des organes traversent-

» ils le poumon et tout le système artériel

impunément, et ne sont-ils reconnus, si

» l'on peut s'exprimer ainsi, que par les or-» ganes excréteurs qui en opèrent le triage? »

Les résultats des mouvemens de composition et de décomposition sont donc des produits affectant diverses formes, tantôt solides, tantôt fluides, et qui sont séparés ou sécrétés du sang par les organes. Tels sont pour les muscles la fibrine, et pour les os la gélatine et le phosphate calcaire, enfin pour chaque tissu, les élémens de sont parenchyme.

### § IV. Des sécrétions interstitielles.

Les sécrétions qui n'appartiennent pas au parenchyme des organes sont toutes fluidess ou semi-fluides, de nature séreuse, muqueuse, graisseuse, on saline. Leur destination récrémentitielle ou excrémentitielle forme leur division la plus naturelle. Les

sécrétions muqueuses ou salines appartiennent à l'enveloppe extérieure, soit qu'on la considère en dehors, ou dans les replis par lesquels elle se prolonge au dedans du corps. Tout ce qu'on appelle soit des follicules, soit des eryptes, soit des glandes, comme les parotides, le poumon, le foie, les reins et le testieule, ne sont que des amas folliculaires, des replis plus ou moins compliqués des muqueuses, avee lesquelles ils communiquent par leur canal exeréteur. Bichat avait déjà développé cette vérité dans son Anatomie générale; mais cet aperçu du génie, qui ne paraissait qu'une probabilité, est devenu, par l'Anatomie comparée, d'une très-grande certitude. Il n'est pas un de ces organes glanduleux qui ne se rencontre ehez les animaux inférieurs sous sa forme la moins compliquée, celle d'un simple tube membraneux, et cependant ils y fournissent des sécrétions le plus souvent tout-à-fait identiques.

Ces séerétions ont toujours pour but de linisser la membrane dont l'organe séeréteur fait partie et sur la surface de laquelle il s'ouvre, ou bien encore d'y servir à quelque usage plus important dans l'économie; tels sont les sucs digestifs ou gastriques, la salive, la bile, ete.

Les organes séreux sont formés d'une membranc plus simple que les membranes. tégumentaires, et quelquesois si fine que celle qui enveloppe le eerveau a reeu le nom d'arachnoïde. Elles apparticnuent toutes au tissu cellulaire ou primitif. Elles uc diffèrent les unes des autres que parce que leurs saes; sont plus ou moins vastes; ainsi la moindre! aréole du tissu cellulaire est une maille de même nature, mais infiniment plus circonscrite que le péritoine ou la plèvre, l'arachnoïde ou la tunique vaginale. Cependant: chaque séreuse, quoique organisée d'après: un même type, a bieu une texture particulière qui nous échappe, puisque leurs sécrétions sont toutes différentes. Outre leur texture, les séreuses diffèrent encore des. muqueuses en ce que ces dernières sont: exhalantes par leur face externe, tandis que les séreuses n'exhalent leurs divers produits. que par leur face interne.

#### § V. Des sécrétions récrémentitielles des divers tissus.

On nomme ainsi toute humeur fabriquée par un organe avec les matériaux qu'il puise dans le sang artériel et quelquefois dans le sang veineux pour servir à divers usages dans l'économie. Cette fonction est remplie par des organes exhalans qui versent les humeurs récrémentitielles dans des eavités où elles servent d'abord à la partie pour l'usage de laquelle elles sont destinées, et concourent ensuite à la formation de la lymphe et du sang veineux. Le tissu eellulaire fournit trois sortes de sécrétions : les séreuses proprement dites, les vitrées, la graisseuse et la médullaire.

I. La sécrétion graisseuse appartient au tissu cellulaire commun. Ce tissu forme, d'après l'expression de Bichat, comme une atmosphère au milieu de laquelle se meuvent tous les autres organes; son élastieité, son extensibilité, contribuent déjà singulièrement à favoriser le glissement les uns sur les autres des organes plus solides. La nature aug-

mente encore cette propriété en chargeant ses mailles d'une sécrétion particulière demifluide qu'on nomme la graisse; e'est une substance fort hydrogénée que l'on avait crue simple d'abord; mais M. Chevreul y a découvert deux principes : l'un, nommé stéarine, est plus abondant eliez les animaux herbivores et fait la base de leur suif; l'autre, nommé élaine, est de la consistance de l'huile; il prédomine chez les carnas-. siers. On peut soupeonner à la graisse, deux usages principaux, outre celui de favoriser les mouvemens, savoir : d'entretenir la chaleur, car elle est mauvais conducteur du calorique; elle se trouve principalement sous la peau extérieure, et les animaux. des pays froids en ont une eouche bien plusépaisse; l'on sait quelle quantité de lard! l'on trouve eliez le cachalot et tous les pois-sons des mers glaciales. La graisse est encore une espèce de provision que la nature met en réserve; elle est dissipée la première,. dans les dépenses morbides que fait le corps; elle effectue la nutrition quand ses matériaux ordinaires viennent à manquer. La structure de la graisse est globuleuse, ses

sécrétions récrémentifielles. 107 granulations sont contenucs dans les mailles du tissu cellulaire comme dans autant de petits sacs; on n'y distingue ni nerfs ni vaisseaux lymphatiques. Les physiologistes pensent aujourd'hui que la graisse est exhalée par les veines, et probablement aussi résorbée par elles.

Une autre sécrétion qui a la plus grande analogie avee la graisse du tissu eellulaire ordinaire, est la moelle des os; elle est renfermée dans une membrane celluleuse des os longs, très-fine et remplic de eloisons; la matière médullaire y est contenue sous forme de petites granulations auxquelles se rendent les vaisseaux de l'intérieur de l'os. Cette membranc ne se voit pas aussi bien dans les os plats; la moelle y est répandue dans les cellules contenues entre leur double lame eompacte. Elle en découlc sous forme d'huile quand ils sont euits. Il est probable que le tissu médullaire reçoit des nerfs puisqu'il est sensible : tous les chirurgiens savent que dans les amputations les patiens nc donnent aucun signe de douleur lors de la section de l'os; mais qu'ils en accusent une fort vive quand on arrive à la moelle. Les usages de la moelle sont entièrement inconnus.

II. Sécrétions séreuses proprement dites. Partout où il doit y avoir du mouvement avec une certaine pression entre des organes contigus, la nature a ménagé, non plus du tissu cellulaire ordinaire à mailles fines et multipliées, mais une seule maille de ce même tissu, d'une dimension beaucoup plus grande et proportionnée à la surface des organes. qu'il doit protéger. Ces mailles sont des saes: sans ouverture, comme les cellules plus petites du tissu cellulaire. On les distingue en 1 séreuses et synoviales. Les dernières sont affectécs aux surfaces articulaires, les autres: enveloppent les viscères destinés à se mouvoir dans leurs cavités; ainsi le cerveau, le cœur, le poumon, les viscères abdominaux, les testicules, sont plongés dans les doubles: feuillets de l'arachnoïde, du péricarde, de la plèvre, du poumon, du péritoine, de la tunique vaginale. Un de ces feuillets adhère par sa face externe à l'organe, et l'autre adhère également par sa face externe aux parois de sa cavité; de sorte que les faces internes de l'un et de l'autre feuillets sont en 1

regard l'une de l'autre; elles exhalent continuellement une sérosité limpide, albumineuse, salée.

Entre les surfaces articulaires de deux os, il existe une bourse semblable dont chaque feuillet revêt le cartilage articulaire de chaque os. L'humeur que les synoviales exsudent est beaucoup plus visqueuse que la sérosité des précédentes. Le but des séreuses est de prévenir l'inflammation qui résulterait du frottement des surfaces. Elles favorisent en même temps les mouvemens des uns et des autres par leurs exhalations onctueuses.

III. Des sécrétions des lumeurs vitrées. On n'en compte que trois. Elles remplissent des usages qui n'ont rien de commun avec ceux des précédentes humeurs. Elles sont plus consistantes et se rapprochent de l'épaisseur d'une gelée. La membrane qui les enveloppe a reçu le nom d'hyaloïde; outre sa destination de sécréter ces humeurs, cette membrane sert encore à conserver leur forme. Le premier de ces produits est l'humeur vitrée de l'œil; elle constitue le dernier milieu réfringent de cet organe; sa transpa-

renee et ses usages lui ont valu le nom? qu'elle porte. Sa membrane l'isole du cristallin, autre eorps plus dur et plus épais. qui est également entouré d'une membrane séreuse analogue. Son intérieur est rempli de eloisons qui la sillonnent en tous sens;: ainsi elle diffère un peu des autres séreuses. qui ne sont qu'une maille unique. L'humeur du cristallin est aussi une vitrine; eelle-ei' est déposée par couches concentriques sur ses deux faces; mais chaque couche n'a point une membrane propre : elles sont sécrétées l'une après l'autre de la membrane extérieure; qui agrandit son diamètre au fur et à mesure que l'organe grossit.

On a donné par analogie le nom de vitrine à une lymphe de même nature et à peu près de même eonsistance, qui est répandue entre les rampes du limaçon dans: le labyrinthe de l'oreille; elle est immédiatement appliquée sur les épanouissemens du nerf acoustique, et porte le nom de lymphe de Cotunni, qui la déeouvrit le premier. Elle paraît destinée à transmettre au nerf aeoustique les ébranlemens que lui impriment

les ondes sonores.

IV. Sécrétions muqueuses réerémentitielles. Les humeurs muqueuses que sécrètent les membranes du même nom sont ainsi appelées parce qu'elles contiennent une matière filante nommée mueus. Cette matière est délayée dans une plus ou moins grande quantité de sérosité chargée de sels qui sont ordinairement des muriates et des laetates de sonde. Elle est séerétée par des follieules épars ou réuni en glandes conglobées. Tous les organes de ces deux genres qui s'onvrent sur le trajet et la surface du tube digestif, fournissent des lumeurs récrémentitielles, puisqu'elles appartiennent au chyle, et sont résorbées avec cette liqueur par les lymphatiques et les veines intestinales; tels sont les fluides salivaire, amygdalin, paneréatique, biliaire, et les mueosités intestinales. Il serait superflu d'en parler de nouveau; nous les avons fait connaître en traitant de la digestion.

Il en est un cependant, la bile, qui diffère beaucoup des autres et qui n'est pas une simple mueosité: il est fourni par le foie, la plus énorme des glandes. La bile, analysée par M. Thénard, contient sur 1100 parties: cau 1,000, albumine 42, substance ré-

CI.

150

sineuse 41, matière jaune 2 à 10, soude libre 6, phosphate, hydrochlorate et sulfate de soude, phosphate de chaux et oxide de fer, 4 à 5; on y a découvert, plus récemment, une certaine quantité de picromel. On ne sait pas encore si e'est du sang de l'artère ou de la veine qu'elle est séparée. M. Magendie eroit qu'elle provient de l'une et de l'autre. Quoi qu'il en soit, la bile ne peut pas être entièrement regardée comme récrémentitielle. La blancheur du chyle et: la coloration des matières fécales portent à 1 croire que sa matière eolorante n'est pasrésorbée; au moins en résulterait-il qu'elle ne l'est qu'après une modification notable qu'elle éprouve avec les autres principes des. alimens.

## § VI. Des sécrétions excrémentitielles des divers tissus.

I. Sécrétions muqueuses.—De la conjonctive et des glandes de l'œil. Le long du bord libre de la paupière sont des follicules muqueux nommés glandes de Meibomius, qui, cependant, ne les décrivit pas le premier. Ces folli-

sécnétions excrémentitielles. 113 cules versont sans cesso une humeur sébacée, onetueuse, qui empêche les cils de s'imprégner de l'humeur lacrymale ct de la faire suinter hors de l'œil: elle a reçu le nom de chassie. Quand ces follicules, dans les irritations des paupières, sécrètent une humeur altéréc qui n'est plus assez onctueuse, on la peut suppléer en enduisant leur bord interne avec un corps gras; l'on empêche ainsi la concrétion circuse des larmes qui agglutine les paupières dans ces sortes d'affections. Une humeur sébacée semblable est sécrétée dans l'oreille; c'est le cé-

La conjonctive exhale aussi probablement quelque humeur muqueuse; mais c'est principalement à la glande lacrymale située à l'angle externe de l'œil, que cet organe doit le brillant qui donne de la vivacité et de l'agrément au regard. Cette petite glande verse, par plusieurs petits canaux exeréteurs, un fluide que le elignement des paupières répand sur tout le globe. Les bords de ees voiles mobiles lui offrent un eanal triangulaire, à l'extrémité interne duquel sont deux orifices assez visibles nommés points lacrymaux; ils

8

rumen.

absorbent eette humeur et la conduisent dans le sae lacrymal, qui la fait eouler par un eanal dans les fosses nasales. Elle en sort avec les mueosités pituitaires dont nous allons parler.

Sécrétions pituitaires et bronchiques. Les fosses nasales sont tapissées par une membrane muqueuse, extrêmement vasculaire, qui séerète une mueosité que les anciens eroyaient venir de l'intérieur du eerveau. Ces ouvertures, qui forment le nez, sont l'orifice prineipal du conduit aérien, et servent surtont la respiratiou, qui peut aussi se faire par la bouche. Par la même raison, elles exercent l'odoration, puisque l'air est le véhicule des molécules des corps odorans. En irritant la membrane pituitaire, l'air lui fait sécréter un mueus d'autant plus épais qu'il est moins abondant; e'est pour cela qu'en hiver ee mueus, tout-à-fait aqueux, file par gouttes, dont quelques - unes restent suspendues à l'extrémité du nez. Les arrière-fosses nasales s'ouvrent, ainsi que l'arrière-bouche, dans le pharynx, séparées par le voile du palais. Quand on veut expulser les mueosités des fosses nasales ou des bronelies, on

19

eommence par inspirer beaueoup d'air, puis, suivant que l'on veut moucher ou cracher, le voile du palais s'applique contre l'une on l'autre des ouvertures, et l'air expiré avec force balaie le nez ou le gosier, et entraîne les mueosités au dehors. Le cracher se compose d'une seconde opération par laquelle la eolonne d'air de la bouche étant expulsée avec force par une ouverture ménagée des lèvres, la mucosité est dirigée avec la colonne d'air sur une gouttière que lui offre le milieu de la langue.

L'inflammation de la pituitaire eonstitue le coryza, vulgairement rhume de cerveau; l'inflammation des voies bronchiques s'appelle catarrhe. Outre ees mueosités, les voies bronchiques fournissent encore une sécrétion halitueuse, qu'il ue faut pas eonfondre avec elles : c'est une eau réduite en vapeur, et qui ne saurait par là même se charger d'aueun des principes fixes que les mueosités dissolvent. La formation de ee halitus est due à la eombinaison pure et simple du calorique avec l'humidité naturelle de la membrane bronchique. Cette membrane est la seule qui puisse présenter ce phénomène,

1

paree qu'elle est la seule qui communique avee l'air extérieur; eelle du tube digestif n'est point dans le même eas. Cette évaporation est d'autant plus naturelle et facile à eoneevoir, que les dernières ramifications bronchiques sont en eontaet avec le prineipal foyer de la ealoricité. Cette vapeur est entraînée avec les gaz qui sont le produit de la respiration, et s'y trouve mêlée. C'est elle qui, en hiver, se condense en gouttelettes sitôt qu'elle est en contact avec l'air froid de eette saison. En lui abandonnant son calorique, elle se résout en un brouillard blane, léger, qui ternit la surface d'un miroir quand on la lui présente. Cette perspiration insensible établit entre la peau et les bronches une grande analogie. Il règne de plus entre ces deux membranes une grande sympathie: ainsi, lorsque la peau est surprise par un air glaeial, et que, par suite d'une répercussion, les fonctions exhalantes de la peau sont suspendues, la membrane bronehique redouble d'activité et sa sécrétion prend un caractère anormal qui constitue le catarrhe bronehique.

Les muqueuses des voies urinaires sont!

également soumises à la sécrétion d'un mucus. Ainsi les parois internes de la vessie et du canal de l'urètre des deux sexes laissent suinter une mucosité destinée à humecter les parois du canal et du réservoir urinaires, et à défendre leur intérieur de l'irritation qu'y produirait la présence du fluide urinaire. Dans les cas d'inflammation, ces mucosités, augmentées et viciées, constituent les sécrétions anormales des blennorrhagies et des catarrhes vésicaux.

II. Sécrétions cutanées. Elles sont toutes excrémentitielles et de quatre sortes : sébacées, muqueuses colorantes, épidermiques et aqueuses.

La sécrétion sébacée est le produit des follicules: on les a également appelés cryptes, parce qu'ils sont cachés dans l'intérieur du tissu cutané. Ces petits organes sont des replis de la peau en forme de godets: ils s'ouvrent à sa surface extérieure par des orifices presque imperceptibles, et laissent suinter une humcur onctueuse propre à l'assouplir et à la défendre d'une trop grande absorption de l'humidité atmosphérique. Ils la défendent également contre le dessèchement qu'y

pourrait produire l'ardeur du soleil: on les rencontre abondamment sur la peau du nègre. Dans eertaines parties, on les trouve assez développés pour qu'on puisse en exprimer le produit. Tels sont eeux eonnus sous le nom de mélicéris, qui tapissent les ailes du nez; leur humeur est tellement épaisse, qu'elle sort, quand on les presse, sous la forme d'un vermisseau.

La matière cornée des ongles et les poils eonstituent une exerétion réelle : ce sont des produits de la peau dans lesquels l'épiderme prédomine. L'anatomie générale nous apprend que la peau est composée de trois feuillets distinets : l'épiderme est le plus extérieur et tout-à-fait inerte; on le compare aux sécrétions muqueuses des replis intérieurs de la peau, qui auraient été desséehées et réduites en une espèce de vernis par l'action de l'air: on n'y reneontre ni nerfs ni vaisseaux. Le seeond feuillet, qui, apparemment séerète eelui-là, est ce que l'on appelle, depuis Malpiglii, le corps muqueux; il se compose des vaisseaux et des nerfs, et de la matière eolorante quand elle existe. Cette matière est surtout earactéristique de la peau de l'Éthio-

pien. C'est unc poudre noire-bistre ou cuivrée, sclon les races, qui est semée, en quelque sortc, sous l'épiderme (1). Son usage, d'après les belles expériences de M. Éverard-Home, est de défendre la peau contre l'effet rubéfiant des rayons du soleil. Ce physiologiste ayant exposé son bras recouvert d'un drap blanc, puis d'un drap noir, à des rayons solaires d'une même intensité, il se forma des phlyctènes sur sa pcau dans le premicr cas et non dans le second. Enfin, le troisième et le plus profond feuillet de la pcau est le derme, dont la texture est fibreuse

Ces trois élémens forment d'abord, dans l'intérieur de la peau, un repli ou un enfoncement asscz semblable à un follicule. Au fond de ce repli, le corps muqueux forme un noyau conique, qui est embrassé par la racine du poil, laquelle offre à ce noyau pulpeux un enfoncement pareillement conique. Le poil n'est à son origine qu'une simple calotte qui recouvre le noyau; elle est poussée en dehors par une autre qui se forme au-dessous d'elle,

<sup>(1)</sup> Telle paraît être aussi la nature de l'enduit qui tapisse la choroïde de l'œil.

et eelle-ei, à son tour, par une troisième, et ainsi de suite. Tous ees eônes, emboîtés les uns dans les autres, eonstituent, sous une forme eylindrique, les poils; et, sous forme de feuillets aplatis, les ongles. Ces corps se renouvellent ainsi sans eesse par leur base; mais leurs déchets ne rentrent point dans l'éeonomie.

De la transpiration insensible. La dernière et peut-être la plus abondante des exerétions de la peau, est la transpiration dite insensible. Elle est fournie par l'exhalation vasculaire: le sang se débarrasse ainsi d'une grande partie de l'eau dont le chargent les absorptions externes et internes. L'intensité de la chaleur animale est la cause de sa production, qui se trouve ensuite plus on moins activée, selon que l'air est moins ou plus saturé d'humidité (1).

On a beaucoup cherché à évaluer la transpiration insensible. On sent bien qu'elle doit varier dans chaque sujet, suivant l'âge, le climat, l'exercice, et une foule de circonstances. Lorsque la transpiration cutanée,

<sup>(1)</sup> Voyez la Physique de l'Enevelopielle portative.

activée par une cause quelconque, surpasse la force absorbante de l'air, les molécules réunies constituent une pluie de gouttelettes, qui prend le nom de sueur. On trouve dans ce liquide les sels communs à toutes les humeurs animales, et surtout le muriate de soude. A part les phosphates caleaires, elle ressemble heaucoup à l'urine; aussi ces deux excrétions sont-elles dans une subordination frappante. La transpiration l'emporte sur la production de l'urine dans l'enfance, cc qui est le contraire chez le vieillard. Dans les mois chauds, la quantité de la transpiration est à celle de l'urine comme 5 à 3, dans les mois froids comme 2 à 3; en avril, mai, oetobre, novembre, décembre, les rapports sont à peu près égaux dans nos climats. D'après Lavoisier et Séguin, la plus forte transpiration est de einq livres par jour, la moindre est d'une livre onze onces; elle est à son minimum pendant la digestion, et à son maximum après cette fonction, toutes autres circonstances égales d'ailleurs. Elle est abondante et acidule ellez l'enfant, abondante et musquéc chez les pubères, âere et rare ehez le vieillard.

Il nous resterait à parler des sécrétions, génitales: leur place naturelle est au chapitre dans lequel nous traiterons de la génération.





### FONCTIONS DE RELATIONS.

It nous reste à connaître les actes ou phénomènes de la vie animale par lesquels l'homme établit ses relations avec ec qui l'entoure. Nous aurons à examiner la disposition des appareils qui y sont destinés; l'influence des systèmes nerveux sur les actes de la vie de nutrition et de la vie de relation, et enfin les phénomènes de la pensée.

#### CHAPITRE PREMIER.

DES SENSATIONS.

Les appareils de la vie de relation sont de deux genres, savoir : eeux qui sont destinés à faire pereevoir à l'individu ses rapports avec le monde extérieur, mais qui ne réagissent point d'une manière visible sur les objets : ce sont les sens; et eeux qui ne perçoivent point les objets qui ont frappé

les premiers, mais dont la réaction est liée et eouséeutive à leur impression; ce sont les appareils de la motilité.

Tous les phénomènes que nous avons observés dans la vie de nutrition peuvent se réduire à l'action physique et chimique des. agens extérieurs sur nos organes, et à la réaction de nos organes sur les agens extérieurs, d'après les mêmes lois. On peut concevoir la possibilité de ce double phénomène lors même qu'on ne peut pas en réunir toutes les données. La physique reçoit eneore quelques applications dans la. production des actes qui établissent nos rapports extérieurs, et de eeux par lesquelsnous répondons, à l'aide de nos organes. aux impressions qui résultent de ees rapports. Entre ees deux phénomènes, il existe un intermédiaire dont la nature est pro-fondément mystérieuse. On sait que sou siége est dans les eentres nerveux. Ainsi ... lorsqu'un corps produit sur nons une impression, nous réagissons ou nous nous abstenons de réagir, d'après un aete indéfinissable qu'on nomme détermination, vo lonté, dont l'effet ne peut être rapporté à

ancune action physique connue. Cet acte a lieu dans un organe qui est le centre nerveux. Les agens par lesquels ee centre reçoit les impressions sont les nerfs des sens, ceux par lesquels il y répond sont les nerfs musculaires.

Une impression, ou le sentiment qui résulte de sa perception, est donc la modification que l'être sentant reçoit par voie de transmission, d'une manière qui nous est tout-à-fait inconnue. Les modificateurs qui produisent cette impression sont tous les corps de la nature qui nous environnent, du moins tous ceux que nous connaissons par nos sens.

Fort anciennement l'on a cherché à expliquer l'action des nerfs sensitifs et moteurs. Ainsi l'on avait dit que les sensations et les mouvemens sont transmis, les premières par une vibration des fibres nerveuses, et les seconds par un liquide circulant dans de prétendus canaux qu'on n'a jamais pu voir. La vibration n'est guère moins insoutenable, car dans le moment même du plus fort influx, les cordons nerveux ne sont point tendus et ne manifestent aucun mouvement. Les progrès

de la physique ont fait naître dans ces derniers temps des opinions plus vraisemblables: nous en parlerons plus bas. Nous nous bornons en ee moment à dire que ee qu'il y a de bien démontré, e'est que les nerfs sont les eondueteurs des sensations qui résultent des impressions produites sur les organes qu'ils animent, et que le eerveau est le lieu où se fait la perception de l'impression. C'est eette pereeption qui constitue la sensation elle-même. Ces deux propositions résultent d'expériences bien concluantes. Quand on eoupe ou qu'on lie un nerf, il ne peut plus : transmettre de sensations au cerveau; et: quand on altère le centre nerveux auquel! eorrespond ee nerf, bien qu'il reste intaet: lui-même, l'impression n'est plus ressentie... Il n'est pas même besoin d'altération organique du eerveau, il suffit que son activité soit détournée; ainsi une forte tension de la pensée vers un objet qui l'oeeupe, l'em-. pêche de recevoir une impression qui la frapperait dans un autre moment.

Toutes nos parties sont sensibles et toutes tiennent leur sensibilité des nerfs qui s'y épanouissent; mais cette sensibilité ne se

développe pas sous toute sorte d'influences. Ainsi, les tendons, qui ne sont sensibles ni à la piqûre ni à la brûlure, manifestent une douleur très-vive par suite d'une traction soutenue. Il existe même des parties où l'Anatomie ne peut découvrir aueun nerf de la vie animale; insensibles dans leur état normal, elles deviennent très-sensibles dans l'état de maladie; tels sont encore les tendons ainsi que les cartilages.

Ce n'est pas de cette sensibilité générale des tissus qu'on entend parler quand il s'agit des sens. On donne ee nom à des appareils spéciaux qui sont faits pour recevoir chaeun l'action particulière d'un certain genre de modificateurs; tels sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toueher, par lesquels nous recevons les sensations des sons, des conleurs, des odeurs, des saveurs, de la température et des formes des eorps. M. Jacobson est le physiologiste qui a donné la meilleure définition anatomique et physiologique des sens. D'après ee savant, la première condition à laquelle on reconnaît un appareil sensitif spécial, est une connexion intime et en quelque sorte exclusive avec le

centre sensitif. Ainsi le nerf optique ne met en rapport que l'œil avee le ecryeau, le nerf. acoustique, uniquement que l'orcille. Ce qui 1 est surtont remarquable, e'est que les nerfs. moteurs des organes des sens sont euxmêmes distincts des nerfs destinés à requeillir la sensation. Ces deux systèmes de nerfs ne sont point séparés pour toutes les partiesqui ne sont douées que de la sensibilité et! de la motilité générales.

La seconde eireonstance est que ces or-ganes spéciaux soient placés de la manière la plus favorable pour recevoir les impres-sions auxquelles ils sont destinés; l'œil à comp sûr ne saurait être dans une situation plus favorable pour apereevoir le plus d'objets possible, et le nez ne pouvait avoir une situation plus opportune que celle qu'il oecupe à l'origine des voies que parcourt l'air, véhieule des émagations odorantes.

La troisième condition nécessaire aux organes des sensations, est que leur strueture réponde au mode physique d'action des corps qui doivent les frapper; l'organisation de l'œil et de l'oreille nous offriront en effet l'exemple de l'application la plus

savante des lois de l'optique et de l'aeous-

tique.

La quatrième modification requise porte sur la nature des tégumens qui doivent entrer dans la composition de ces appareils. Nons avons remarqué que le corps muqueux de la peau est le siége des absorptions comme des sensations; il se trouve en conséquence pourvu de nerfs et de vaisseaux; s'il est nécessaire que ces derniers prédominent dans les organes de la vie végétative, il n'est pas moins essentiel que l'élément nerveux reçoive un surcroît de développement quand cette membrane devient le siége actif d'une fonction sensitive.

Enfin, M. Jacobson distribue en deux classes les appareils des sens: la première renferme eeux destinés à percevoir les résultats d'une action chimique; e'est le goût et l'odorat. Ces sens agissent, ainsi que les organes de nutrition, sur les substances sensibles, par une solution préalable qui s'opère à l'aide des nuccosités dont leurs membranes sont humectées. L'auteur de cette théorie attribue au développement du galvanisme la cause efficiente de la sensation.

La Physique nous apprend, en effet, que toute solution est accompagnée d'un dégagement d'électrieité; mais il n'est pas également certain que ce fluide soit le principe du phénomène sensitif.

Les sens qui appartiennent à la deuxième classe agissent par suite d'une impression mécanique. Alors ils doivent se présenter sous forme d'un tube ou d'une cavité remplie de liquide et tapissée par une expansion perveuse.

Nous éprouvons eneore des sensations internes qui s'élèvent de la profondeur de nos organes : c'est ainsi que l'estomac s'aperçoit des effets du froid et du chaud. Ces sensations rentrent évidemment dans celles du taet général. Il en est d'autres qui sont plutôt des besoins ou des espèces de douleurs qui nous imposent la nécessité de satisfaire aux fonctions organiques; tels sont la faim, la soif, le besoin de respirer, d'uriner, d'expulser les fèces, le prurit, le chatouillement, etc.

### § Ier. Du tact et du toucher.

Le tact est le sens général de toute l'enveloppe extérieure et d'une partie des replis intérieurs de cette enveloppe. Son appareil n'est point doué d'une structure aussi spéciale que les autres sens; la peau cependant a une organisation assez favorable à son exercice. Tandis que dans quelques autres sens destinés à palper des modificateurs plus subtils, les élémens de l'enveloppedeviennent fins et délieats, ils conservent dans la peau leur force et leur densité. Cette mesure était nécessaire, puisqu'elle devait être en rapport immédiat avec des corps. offensans; elle devait même à sa qualité taetile réunir une qualité protectrice. Son feuillet épidermique remplit très-bien ee dernier office et ne nuit point au premier, à moins. qu'il ne devienne trop épais; mais eela n'arrive qu'aux parties qui sont trop long-temps exercées par des mouvemens rudes. La séerétion sébacée dont il est continuellement arrosé entretient sa souplesse. Il défend ainsi la sensibilité exquise des papilles nerveuses qu'il recouvre; le chorion ou le derme leur offre, par le tissu cellulaire placé derrière son tissu et par les prolongemens qui traversent sa trame, une espèce de coussin qui les préserve d'une trop forte pression. Il leur permet en même temps de se modeler sur les inégalités des corps tangibles,

et de s'y appliquer plus parfaitement.

C'est par cette application que nous jugeons des formes et des qualités de la température, de la pesanteur, du mouvement, et que nous acquérons les autres notions gérales des eorps. Celles qui ont pour objet la température ne sont que relatives à celle de notre peau. Nons tronvons froids les corps qui ayant moins de calorique que nous n'en possédons, nous enlèvent, une partie du nôtre; et chands ceux qui, en possédant davantage, nons cèdent une partie du leur. Car, à cet égard, nous sommes dans la eondition de tous les corps physiques : nous tendons à l'équilibre; mais nous en différons en ce que la source de notre caloricité est perpétuelle et susceptible, suivant le besoin, de s'augmenter à proportion des soustractions qu'elle éprouve; mais cette activité

ne peut pas sc faire sans une sur-excitation des organes qui la produisent, e'est-à-dirc de presque toute l'économie. C'est là ee qui explique la tonieité dont le froid est la source.

On a donné le nom de toucher au taet qui s'excree avce l'attention et la volonté de reconnaître les qualités des corps : cette volonté érige, dit-on, les papilles nerveuses et rend leur sensibilité plus efficaee. Il est mieux de réserver ee nom à l'emploi de l'instrument du tact par excellenec, c'est-àdire de la main. Cet organe, par sa conformation et sa structure brisée, est le plus favorable de tous pour ce genre de sensation. Composé de vingt-neuf os tous plus ou moins mobiles les uns sur les autres, il peut s'aecommoder à toutes les formes les plus variées des corps ; les ongles prêtent à la pulpe rénittente des doigts un appui favorable, et aucun autre usage, ehez l'homme, ne peut priver la face interne de la main de la délicatesse dont elle a besoin. Le pouce, ellez lui seul, est opposable aux autres doigts, de manière à cc qu'il peut saisir les objets dans tous les sens; eette disposition n'est pas moins utile à cet organe comme înstrument du toucher, que comme instrument de préhension.

Le sens du toucher est celui qui est le moins sujet aux crreurs; il corrige même celles des autres sens et ne réclame jamais leur lumière pour augmenter les siennes. Il va jusqu'à les suppléer; ainsi le sculpteur Ganivasius continua, nonobstant sa cécité, à pratiquer son art avec succès; l'aveuglené de Puiseaux exécutait les ouvrages de ciselure les plus parfaits. C'est le sens intellectuel par execllence, il est une des premières causes de notre supériorité sur les autres animaux. L'origine et la terminaison du tube digestif participent à la qualité taetile de la peau : ces parties appartiennent déjà bien moins aux fonctions assimilatrices que le milieu du canal intestinal.

#### § II. Du sens du goût.

Cc scns est celui qui nous donne la notion de la qualité des corps qu'on nomme la sapidité. Cc n'est encore qu'une espèce de tact temparable en bien des points au taet général. Il a comme lui son siège dans les papilles :

nerveuses de la peau. Ses nerfs sont moins spéciaux que ceux des autres sens, mais ils le sont déjà plus que eeux de l'enveloppe; il est déjà plus circonscrit, car il est borné à la cavité de la bouche; son siége, plus particulier, est même réservé aux parties avancées de la langue. Néanmoins, les parois buccales, palatines et pharyngiennes supérieures partieipent à la sensation des saveurs. Son mode d'action est différent du taet, quoiqu'il le partage aussi, car il dépend d'une opération préalable, eelle de la solution des eorps sapides. Elle est favorisée par un grand afflux de liquides versés par les conduits salivaires de Sténon et de Warton, indépendamment de eeux que répandent une grande quantité de cryptes ou follieules qui abondent surtout à la base de la langue. Ensin l'épiderme y est extrêmement aminei. Il en résulte que l'organe buccal et surtout sa partie linguale font déjà partie du système muqueux et sont susceptibles d'exercer l'absorption.

On n'est pas eneore entièrement d'aceord sur le nerf qui est chargé plus particulièrement de percevoir les saveurs. Les plus nombreuses probabilités semblent déférer eette qualité au lingual; ear ce nerf est eelui qui se porte évidemment aux papilles gustatives de la langue et le moins à ses museles. Observons eneore qu'il est le seul qui paraisse produire eet effet de sensibilité aux joues, qui eependant la partagent avee la langue. D'après M. Rieherand, il répond beaucoup moins que l'hypoglosse aux excitations galvaniques. Enfin le glosso-pharyngien, suivant les belles idées de M. Bell, semble plus particulièrement destiné à lier les mouvemens de mastication à ceux de déglutition.

Nous ne nous occuperons point d'énumérer et de classer les saveurs, sur le nombre et le genre desquelles les auteurs sont peu d'accord. Elles varient d'ailleurs suivant l'état sain ou pathologique du goût; il n'en est que quelques-unes qui soient les mêmes pour tous les individus; telles que celles de l'amertume, de la douceur, etc.: chacun peut les rappeler aisément à sa mémoire. Les corps sont en général d'autant moins sapides qu'ils sont moins solubles. Quelques-uns de ces derniers sont pourtant insipides. Il n'en existe aucun qui n'ait des nuances que cha-

cun peut saisir, mais qu'on ne saurait exprimer; on ne peut même les classer en agréables et désagréables, puisque ces deux qualités sont réglées par les idiosynerasies. On appelle sapides les corps qui impressionnent le goût; insipides, ceux qui ne possèdent pas cette qualité; et savoureux, ceux qui agissent fortement sur l'organe dont il

s'agit.

Le mécanisme de la fonction du goût est inexplicable comme celui de tous les autres scns; l'hypothèse qui le fait dériver d'un dégagement électrique à la suite de la solution du corps sapide est savante et ingénieuse. Mais d'où vient la diversité des saveurs? estce de la quantité du fluide qui est formé? Vingt paires électriques d'un même métal ne font qu'accroître la force de la saveur qu'une seule paire développe sur la langue quand on y applique leur conducteur; et la Physique ne nous démontre pas que le fluide dégagé par un corps soit différent de cclui dégagé par un autre corps. Les différentes modifications découlent-elles, sans qu'on puisse s'en rendre raison, de l'action particulière de chaque corps, relativement à la texture de l'organe du goût? ou bien peut-on penser, avec quelques physiciens, que les sensations du goût, aussi bien que toutes les autres, ont pour cause un mouvement vibratoire qui fait varier les perceptions en raison de sa rapidité plus ou moins grande?

Ce sens est fort peu lié à l'action de l'intelligence. Aussi sa perfection est-elle indépendante de celle de l'entendement. On le trouve même bien plus développé dans beaucoup d'animaux que dans l'homme. Il est d'ailleurs, par son organisation comme par son but, affecté à la vie végétative.

#### § III. Du sens de l'odorat.

Le sens de l'odorat a beaucoup d'analogie et des connexions très-intimes avec le précédent. Son siège peut encore se rapporter en partie aux tégumens extérieurs, mais ils sont assujétis sur les parois d'une cavité osseuse. Il est plus circonscrit et plus isolé des autres, et ses nerfs sont tout-à-fait spéciaux. Son mode d'action est le même; il dissout les molécules odorantes par l'lumeur dont il les invisque. Il agit encore à

la manière du taet, puisqu'il reçoit le contact du corps même dont il doit éprouver les qualités odorantes (1). Mais ee genre de taet ne saurait transmettre que l'odeur et non la forme ni les autres qualités générales, eomme le peut eneore faire la langue. La raison en est faeile à saisir; e'est que les moléeules lui sont présentées dans une division excessive. L'expansion des molécules odorantes des eorps est quelque ehose d'ineompréhensible, quand on songe qu'un grain de muse, par exemple, suffit pour remplir d'une odeur très-forte un très-grand appartement, et que dans les corps qui sont odorans sans être sensiblement volatils, tels que eelui que nous venous de eiter, il est impossible, après de très-longues émanations, d'y reconnaître le moindre décliet. La pensée peut seule appréeier une semblable ténuité. On présume avec raison que le calorique est la eause de ees émanations, l'air en est eertainement le véhieule; e'est en passant par les fosses nasales qu'il les dé-

<sup>(</sup>t) Quelques physiologistes ont cru la théorie des ondulations applicable à l'odorat; elle n'est plus admise aujourd'hui. ( Voy. la Physique de l'Ekstelopédie portative.)

pose sur la membranc olfactive. Aussi est-il vrai qu'on aspire avec force et à plusieurs reprises l'air dont on veut humer les exhalaisons, afin de produire une application plus directe et plus vigoureusc de ce fluide sur les parois nasalcs. Il en est cependant d'assez pénétrantes pour n'avoir pas besoin de cet effort, et dont on ne peut même se défendre saus se boucher le nez.

Il est beaucoup de parties dans les excavations de l'organe de l'odorat dont on ignore la part qu'elles prennent à l'activité de cc sens. Scarpa, et depuis lui presque tous les anatomistes, pensent que le siége principal de la sensation est dans les anfractuosités supérieures des fosses nasales. Nous décidons en quelque sorte instinctivement cette question; car, lorsque nous respirons l'air dans le dessein de flairer ou de respirer avec force, nous faisons également tous nos efforts pour en puiser le plus grand volume possible. Mais dans le cas de la respiration, nous lui ouvrons largement les arrière-voies nasales, et dans le cas de l'odoration, nous joignons un léger mouvement d'élévation du voile du palais; il en résulte un léger

reflux de cet élément dans le haut des fosses olfactives. Au reste, c'est dans ces mêmes parties élevées que s'épanouit le nerf spécial de ce sens, ou le nerf olfactif. Il reçoit encore la division nasale de la branche ophthalmique du trifacial, des filets du rameau frontal, du ganglion sphéno-palatin, du grand nerf palatin, du vidien, du dentaire antérieur et du maxillaire supérieur. M. Magendie pense, d'après des expériences, que les rameaux du trifacial concourent avec le nerf spécial au phénomène de la sensation, et que l'un de ces deux nerfs n'est point capable de l'effectuer sans l'autre.

Nous ne connaissons pas mieux le méeanisme de l'action des odeurs que de celle des saveurs sur le système nerveux de ees deux

sens; elle est ce qu'on appelle vitale.

#### § IV. Du sens de la vue.

La vue est l'appareil le plus délieat des sens. Il est isolé avec le plus grand soin de toutes les autres parties sentantes; d'abord par la manière dont il est enchâssé dans la fosse orbitaire, et plus encore par la

sclérotique, qui eerne toutes ses parties les plus délieates. Ce sens nous offre un instrument de dioptrique parfait. Ainsi, la sclérotique en est l'étui, au fond est l'expansion rétinale, concave du côté de l'étui qu'elle termine, et convexe de l'autre. L'enduit noir de la choroïde tapisse entièrement cet étui, et en forme une chambre obscure. Son ouverture antérieure est munie de l'iris, diaphragme propre à la rétrécir ou l'agrandir suivant l'intensité des rayons lumineux; les chambres antérieure et postérieure et l'humeur vitrée sont des milieux réfringens qui, conformément aux lois de la propagation de la lumière, dévient les rayons de leur route en ligne droite.

L'on sait que la lumière se décompose par le prisme en un certain nombre de rayons dont les couleurs ont été portées, tantôt à sept, tantôt à trois primitives, et entre lesquelles il existe une foule de nuanees intermédiaires; que ces rayons sont plus ou moins absorbés et réfléelis par les corps, ee qui dépend, selon Newton, de la disposition physique des moléenles des corps; et selon d'autres, de leurs propriétés chimiques; que c'est le rayon réfléchi qui constitue la couleur du corps, et que si un corps réfléchit à l'œil toute la lumière qui lui arrive, il paraît blanc, tandis que s'il les absorbe tous, il paraît noir; que la réflexion a tonjours lieu sous un angle égal à celui de l'incidence, etc.; enfin, que tous corps ou milieux transparens, en cette qualité font éprouver à la lumière des déviations qui sont relatives à la densité et à la forme de ces milieux; c'est ce qui constitue la réfraction.

La lumière ou les ondes éthérées arrivent sur l'œil comme sur une réunion de plusieurs lentilles. On appelle axe la ligne suivant laquelle l'œil est dirigé pour les recevoir. Le premier eorps qu'ils traversent est la cornée transparente; elle est convexe en dehors et coneave en dedans, et fait l'office d'un verre pur et simple. Arrivés dans l'humeur aqueuse des deux chambres, les rayons éprouvent une légère réfraction, parce que cette cau est plus dense que l'air. Le cristallin, plus dense encore, diminue aussi leur divergence. Enfin, l'humeur vitrée, moins

dense que le cristallin, les écarterait de nouveau si sa concavité ne tendait à les réunir sur la rétine qui reçoit ainsi l'image.

Il est à remarquer que eette image se peint, par le fait de ces diverses réfractions, dans une position renversée; ear tous les rayons du cône lumineux qui arrivent à ces lentilles, attendu leur eonvexité, se partagent en deux plans. Celui qui tombe sur la moitié supérieure de la convexité est réfracté en bas, eelui qui arrive à la moitié inférieure est réfracté en liaut; les rayons des deux plans se eroisent done, et l'espace compris en avant de ee croisement ou en avant de la prunelle forme l'angle visuel; eelui qui s'effeetue à compter du premier croisement augmente et diminue avee lui, et son ouverture donne la mesure de la grandeur apparente de l'objet. C'est l'expérience de notre jugement qui, d'après la distance, restitue à l'objet sa grandeur réelle. L'unité d'impression est aussi son effet; nous lions l'idée de cette unité avec le sentiment même de l'impression; mais il faut que le parallélisme existe entre les axes des deux yeux. Elle n'a plus lieu, par exemple, si, en regar-

dant un objet, nous dérangeons l'un des axes par une pression exercée sur l'un des yeux. C'est encore l'expérience qui fait rapporter la tête de l'objet renversé au ciel, et ses pieds à la terre, comme l'a observé le philosophe Berkley. Il est faeile de constater ce renversement : il suffit de prendre, comme l'a fait M. Magendie, l'œil d'un animal albinos, et de s'en servir en guise de lunette: on voit les objets renversés. Il n'est pas aussi faeile d'expliquer eomment, à quelque distance qu'on en soit, l'image de l'objet se peint toujours avec la même netteté. La dureté eroissante des couches du cristallin paraît en être une cause; mais l'iris y contribue encore davantage: cette membrane, en dilatant ou resserrant son ouverture pupillaire, pent laisser entrer des rayons plus ou moins divergens; et la vision peut ainsi devenir nette, quoique le foyer ne soit plus sur la rétine. C'est ainsi qu'un objet trop rapproché de l'œil, en égard à sa grosseur, se voit d'une manière consuse, mais redevient net à la même distance, quand on le regarde à travers un trou fort petit pratiqué à une earte.

On nomme point visuel la portée des yeux dans chaque individu, ou la distance à laquelle il lui est permis de voir nettement les images des corps. Elle est ordinairement de liuit pouccs, mais il en est qui sont obligés de regarder de beaucoup plus près et d'autres de beaucoup plus loin ; la trop grande différence au-delà comme en decà de ce point moyen devient incommode et constitue les défauts de la vue nommés myopisme et presbytisme. Ils ont leur source dans une force trop grande ou trop faible du pouvoir de réfraction des milieux transparens: on les corrige en placant au-devant de l'œil un verre concave pour le premier, et un verre convexe pour le second. Les verres bi-convexes ou bi-concaves dont on se servait il y a quelques années avaient l'inconvénient de laisser perdre une grande partie des rayons, qui tombaient trop loin du foyer. M. Wollaston y a substitué des lentilles qu'il nomme périscopiques, à l'aide desquelles on voit nettement les objets placés très-obliquement; elles sont combes et concaves sur leurs deux faces, mais celles qui doivent remplacer les lentilles convergentes ont leur plus grande courbure antérieure, et celles qui doivent remplacer les lentilles divergentes ont au contraire la partie antérieure moins courbe.

Le viee qui fait loucher, ou le strabisme, ne dépend point de l'organisation interne de l'œil; il provient de la prépondérance des museles moteurs de l'un des globes, ce qui cause un défaut de parallélisme dans la convergence de leurs axes; ce vice est ordinairement dù à l'exercice inégal des muscles dans l'enfance: cette théorie trèsexacte a été fort bien développée par Buffon. Il a fait voir qu'on y exposait souvent les enfans en plaçant leurs berceaux de manière à recevoir obliquement la lumière de l'appartement où ils dorment.

### § V. Sens de l'ouïe.

Le sens de l'ouie n'est pas moins isolé, pas moins cireonscrit que celui de la vue; ses nerfs sont tout aussi spéciaux que les nerfs optiques. Il se compose de trois appareils qu'on a distingués en oreille externe, moyenne et interne, parce qu'ils sont placés à la suite les uns des autres, de dehors en dedans du crâne; le premier est destiné à recueillir les ondes sonores; le second, à en éprouver et à en transmettre l'effet au troisième appareil qui est celui de l'audition proprement dite.

On a également appliqué à l'oreille la théorie des ondes éthérées dont nous avons parlé; le nerf auditif subit dans sa partie vestibulaire un épanouissement parfaitement semblable à celui de la rétine; il est, comme elle, placé sous une lymphe gélatineuse. La cavité vestibulaire n'a poiut d'ouverture immédiate au dehors; il semblerait donc anssi probable à l'égard de l'oreille qu'à l'égard de l'œil, que les vibrations ou les ondes sonores appartiennent à un fluide capable de pénétrer à travers les parois les plus. solides. Quoi qu'il en soit, l'air passe pour le vélieule des ondes sonores, et les deux parties les plus extérieures de l'organe sont destinées, la première à les recevoir, la seconde à les propager à l'intérieur jusqu'à l'organe qui doit les sentir par l'intermède d'un fluide aqueux et gélatineux.

L'oreille externe figure assez bien un entonnoir ou cornet acoustique. Ce cornet cependant ne se termine pas sort en pointe, il ressemble à un eône tronqué; ses parois sont flexueuses, ce qui peut lui servir à réfléchir les o ides dans quelque sens qu'elles arrivent. La mobilité du pavillon de l'oreille est chez l'homme très-restreinte, et doit avoir peu d'avantages pour lui faire réunir un plus grand nombre de vibrations; mais l'élasticité du cartilage qui le compose peut y contribuer beaucoup. Le fond du cône est obstrué par la membrane du tympan, dont l'usage est de frémir en recevant les ondes. M. Savart s'en est convaineu en faisant un semblable eone obstrué par un parehemin : les vibrations qu'il excitait soit à l'ouverture, soit à la eireonférence de ee eone, faisaient frémir la membrane obstruante

Derrière cette membrane est la cavité nommée la caisse ou le tympan. Elle est en effet comme une espèce de tambour, car elle est pereée à l'opposé de la membrane dont nous venons de parler, d'un trou nommé fenêtre ovale : c'est par lui qu'elle communique avec la troisième partie, et le trou de cette face est également obstrué par une

membrane. De l'un à l'autre de ces deux orifices existe une chaîne d'osselets qui commence du côté externe par le marteau, se continue par l'articulaire et l'enclume, et se termine en dedans par l'étrier, qui bouehe la fenêtre ovale. On est certain qu'ils ont pour usage de tendre ees deux membranes; à eet effet, ils sont liés par des museles; mais on ignore dans quel eas ils exereent eette action. Ils ne sont pas tellement essentiels à l'audition qu'ils ne puissent être enlevés sans une diminution notable de l'aetivité de ce sens. Enfin, pour terminer l'analogie avee un tambour, la eaisse communique avec l'arrière-bouche par la trompe d'Eustaelii, perforation analogue au trou latéral pratiqué dans les instrumens de ce nom; il y entre de l'air, qui est indispensable à la propagation des sons. Lorsque ee eonduit est obstrué la surdité arrive nécessairement. Un homme atteint d'une surdité provenant de eette eause, reeouvra l'ouïe en se perçant, par accident, la membrane tympanale; alors l'air s'introduisit dans l'oreille par cette voie comme il l'eût fait par le conduit destiné à cet usage.

L'oreille moyenne a, du côté opposé, des cellules qui se prolongent dans l'apophyse mastoïde : on en ignore entièrement l'usage. Il est probablement le même que celui de la caisse, dont elles sont une expansion.

L'oreille interne, et surtout le vestibule, est la portion essentielle de l'organe. Son anatomic est connue : nous ne la décrirons pas. On a attribué à l'aquédue du vestibule l'usage de donner issue à la gélatine qui baigne le nerf dans les cas de fortes commotions, comme à la trompe d'Eustaehi de vider, dans la même circonstance, la première chambre de l'air qu'elle contient; rien n'est certain à cet égard. Les vibrations sont propagées dans cette dernière cavité, et dans le limaçon et les canaux semi-circulaires, par la fenêtre ronde et la fenêtre ovale. Le mode d'après lequel se fait cette impression est aussi inconnu que celui de toutes les autres perceptions. Les usages des canaux semi-circulaires et du limaçon sont fort obscurs : on peut les regarder comme des expansions du vestibule, et les cellules mastoïdiennes comme une expan-

#### 152 FONCTIONS DE LA LOCOMOTION.

sion de la eaisse; ils manquent dans beaueoup d'animaux, mais aueun n'est dépourvu
du vestibule. Quelques physiologistes ont
pensé que la partie membraneuse des rampes
du limaçon est une série de eordes nerveuses, ainsi que son aspeet l'indique; qu'elles
sont douées de la faculté de faire connaître
les manees des tons; que chacune d'elles
est destinée à produire la sensation de l'un
d'eux: pour prouver notre ignorance à cet
égard, il suffirait d'observer que les oiseaux, qui sont très-musiciens, en sont dépourvus.

#### CHAPITRE II.

DES FONCTIONS DE LA LOCOMOTION.

#### § I. Organes actifs de la motilité.

Le système de la locomotion renferme deux sortes d'organes, les museles et les os. Les museles forment la partie charnue du corps de l'homme et de tous les animaux. C'est une des substances les plus alibiles : les museles du bœuf composent les viandes qui, bouillies et rôties, forment les mets les plus nourrissans de nos tables. Il n'est personne qui n'ait pu remarquer l'organisation du musele : il se présente sous forme de fibres rouges très-résistantes dans l'état de vie, mais beaucoup moins après la mort. La coction lui fait aequérir une couleur brune dans les vieux animaux, et blanche dans les jeunes. On sait que les muscles s'attachent aux os par les tendons ou les aponévroses ; leurs fibres, réunies en faisceaux, s'attachent par ces aponévroses ou ees tendons à un os du squelette autre que eelui dont elles sont nées. En se raceourcissant entre ses deux extrémités fibreuses, le muscle amène l'un sur l'autre les deux os auxquels il s'attache, suivant le sens que détermine leur mode d'union et les obstacles que s'opposent leurs surfaces articulaires; leurs mouvemens se font toujours dans cinq directions : la flexion, l'extension, l'adduction, l'abduction et la rotation

La fibre, dans l'état de vie, est toujours gorgée d'une grande quantité de sang. Elle extrait de ee fluide la fibrine, ainsi nommée parce qu'elle eompose en grande partie la fibre musculaire; c'est l'élément élastique et 154 FONCTIONS DE LA LOCOMOTION.

contractile par excellence; on le trouve tout formé dans le sang; il en compose le

caillot après son refroidissement.

Le phénomène de la contraction museulaire présente cette particularité, que le muscle diminue de longueur et augmente de largeur, mais ne change point de volume absolu. Quelques physiologistes l'attribuent à cc que la fibre museulaire se gorge inégalement de sang dans les points de son étenduc qui se gonflent ou qui s'affaissent. MM. Dumas et Prévost out émis une opinion qui mérite d'être exposée. Il résulte de leur analyse de la fibre musculaire, que chacune des fibres les plus ténues que l'on puisse extraire d'un morceau de houilli euit, par exemple, est encore eomposée, quand on la regarde au microscope, de quatre fibres qu'ils nomment élémentaires. Ces fibres sont formées de globules dont le diamètre est de rande millimètre, et alignées dans une espèce de gangue. Observant ensuite la disposition des nerfs moteurs, ils les ont vus se répandre à travers la fibre en croisant sa direction, et y adhérer par un tissu cellulo-adipeux. Enfin, examinant le muscle dans l'état de contraction, ils ont vu sa fibre fléchie en zigzags dont les angles avaient le sommet coupé par les filets nerveux. Ils attribuent en conséquence cette flexion au rapprochement de ces filets, opéré par les courans galvaniques, d'après une loi d'électro-dynamique dont la découverte est due à M. Ampère.

Quoi qu'il en soit de ces hypothèses, la théorie des mouvemens de la machine humaine peut, d'après le mode d'insertion des muscles aux os, se rapporter au levier du troisième genre (1). Cet angle étant un peu plus ouvert pour les fléchisseurs que pour les extenseurs, les premiers ont, dans l'économie, une prépondérance marquée sur les seconds.

#### § II. De la station verticale.

Pour que les os soient mis en action par les museles, il est essentiel qu'un point d'appui fixe une des portions du squelette; alors toutes les autres viennent successivement y rattacher leurs efforts par l'intermède les unes des autres, jusqu'à celle qui doit obéir

<sup>(1)</sup> Voyez la Mécanique de l'EncreLoridie Portative.

à l'effort. Ainsi, dans la station verticale, le point d'appui étant pris au sol par les pieds, toutes les intersections supérieurcs peuvent se mouvoir par l'action combinée des extenseurs et des fléchisseurs, et vice versa, lors-

que les bras sont fixés.

La station et la rectitude du corps sont dus à un état passif des fléchisseurs, et aetif des extenseurs. En effet, le centre de gravité, ou la ligne suivant laquelle toutes les parties du corps pèsent sur le plan qui le soutient, a plus de tendance à s'incliner en avant qu'en arrière. La station est d'autant plus solide que la base de sustentation est plus large. Ainsi la station est moins solide sur la pointe que sur la plante d'un seul pied; moins sur un seul que sur les deux; et moins aussi sur les deux pieds rapprochés que sur ceux-ci quand ils sont éloignés.

Mais l'art du lutteur ne consiste pas autant à mesurer cet écartement, qu'à le diriger dans la ligne de l'effort prévu auquel il s'agit de résister. Le soin de mettre le centre de gravité en équilibre est une condition commune à tous les mouvemens que nous allons

passer en revue.

§ III. De la prépulsion, de la traction, du saut.

Dans la prépulsion, le corps fléchi représente un are tendu entre l'objet et le sol, et qui, en se débandant tout-à-coup par l'action des extenseurs, déplace l'objet le plus mobile. C'est par un mécanisme semblable, mais exécuté avec plus de lenteur, que le batelier éloigne sa barque en buttant avec son aviron contre le rivage.

Dans l'action d'attirer, au contraire, les bras étendus figurent un ressort élastique qui, ramené subitement sur lui-même, par l'action des fléchisseurs, attire à nous l'objet mobile.

Le saut est un mouvement tout semblable à celui de la prépulsion; le corps se déploie comme un ressort élastique entre deux résistances, celle du sol et celle de sa propre gravité. Cette dernière réagit à mesure que l'effet auquel elle a cédé s'éloigne de l'instant où il fut produit. Semblable à un projectile ordinaire, le corps de l'homme, dans ce cas, décrit une parabole, si le saut est

158 FONCTIONS DE LA LOCOMOTION.

oblique, et retombe verticalement, s'il s'est élevé sur un plan perpendiculaire à l'horizon.

Le saut sur un seul pied tient au même mécanisme, mais la force pulsative est singulièrement diminuée. Pour s'en rendre raison, il faut observer que notre eorps est symétrique dans toutes ses parties; s'il n'y a qu'une moitié qui déprime le sol, la force de projection n'est déjà plus que de moitié; mais il faut encore en déduire tout ce qui est employé à maintenir en équilibre le centre de gravité.

## § IV. De la marche, de la eourse, de la montée et de la descente.

La marche n'est qu'une succession de sauts obliques, sur une jambe et sur l'autre alternativement; mais ici l'élastieité de la vibration extensive est déployée avec lenteur et nou point subitement.

Dans la *course*, les sauts se succèdent avec plus de rapidité, de force et d'élasticité.

La marche et la course prennent le nom

de montée et descente quand elles ont lieu sur un plan incliné. Dans la progression ascendante, les extenseurs du membre qui reste en arrière, et ceux de celui qui s'élève sur le plan, agissent successivement, et le centre de gravité est jeté en avant le plus possible pour diminuer d'autant leur effort. Les fléchisseurs de la jambe ont fort peu d'effort à faire dans ce genre de progression; mais les extenseurs fatiguent beaucoup.

Dans la descente, ee sont eneore les extenseurs, surtout eeux des reins et des lombes, qui fatiguent. Cependant le eorps, obéissant à sa propre pesanteur, favoriserait bien la progression dans ce sens; mais le sentiment qui nous avertit que nous ne pourrons bientôt plus maîtriser sa ehute, fait que nous préférons lui donner une position renversée, sacrifiant ainsi à la sûreté l'avantage d'atteindre promptement le but.

Dans tous les genres de progression que nous venous d'examiner, nous avons considéré la base de sustentation chargée seulement du poids du eorps; supposons qu'elle supporte un fardeau très-pesant. Tout le eorps tend alors à incliner, et les exten-

seurs du dos à maintenir la eolonne dansla rectitude. Les fessiers la redressent sur le bassin; les extenseurs de la jambe, en la roidissant, offrent aux jumeaux et soléairesun point d'appui pour qu'ils l'empêchent de se fléchir sur le pied. C'est donc l'articulation du pied qui supporte tout l'effort; mais tout est prévu : les extenseurs du pied, les museles du mollet, sont les pluspuissans que l'on connaisse, et, seuls dansl'économie, ils agissent sur le calcanéum parr le tendon d'achille, comme sur un levierr du deuxième geure.

#### § V. De la natution et du vol.

Dans l'action de nager, le thorax, gonflé par l'inspiration, devient le point fixe de tous les museles inférieurs et supérieurs, en un mot le centre des mouvemeus: ce plastron osseux, tout faible qu'il est naturellement, suffit alors à cette fonction, parce que le poids du corps est diminné de tout celui du volume d'eau qu'il déplace. Voici ce qui a lieu: le bassin est fixé par son intermède, à l'aide des muscles droits abdo-

minaux, et dès lors, les muscles des membres postérieurs ont un appui fixe sur le bassin, comme ceux des membres autérieurs sur le sternum et les côtes par le moyen des pectoraux. L'extension horizontale des bras et des jambes succède à leur flexion. Dans ce dernier mouvement le corps recule un peu, mais les membres, dans le mouvement qui le ramène en arrière, frappent l'eau avec bien moins d'énergie et avec une surface moins épanouie et moins large que celle qui se déploie dans le mouvement contraire; en sorte que la natation se compose d'une succession de petits mouvemens rétrogrades et de grands mouvemens de progression. Les mains ne contribuent à la progression qu'en figurant une proue qui coupe le liquide et ouvre un passage au reste du corps, comme à une carène alongée.

Le vol est impossible à l'homme, tant à cause de l'énorme différence de sa pesanteur avec celle de l'air, que parce que le centre de gravité ne saurait être ramené sur la ligne médiane, cause qui lui rend déjà la natation plus difficile qu'à tous les animaux. Les essais tant vantés pour arri162 FONCTIONS DE LA LOCOMOTION.

ver au vol furent toujours aussi infruetueux
que le sueeès d'Icare est fabuleux.

# § VI. De l'inspiration, du bâillement, du vomissement, du rire, etc.

Parmi les muscles volontaires, il en est un certain nombre qui servent également aux. fonetions instinctives de la respiration et de l'expiration : les peetoranx, le sterno-mastoïdien, le trapèze, les petits dentelés, less sealènes, sont élévateurs du thorax. Tout le. monde sait eombien dans l'asthme l'inspi-ration est favorisée par la fixation des brass à un point élevé, action où les grands pectoraux se contractent avec tant de force. Les intereostaux, la portion inférieure du trapèze, les museles droits transverses ett obliques de l'abdomen, et surtout le diaphragme, sont expirateurs et abaisseurs des côtes: ils tendent à resserrer la eavité pec-torale que les précédens dilatent au contraire.

C'est surtout au diaphragme que nous devons les plus puissans efforts instinctifs, tels que le vomissement, le bâillement et le

rire. Dans le vomissement, le diaphragme, en se contractant, efface la courbure que présente sa face supérieure; les parois de l'abdomen s'enfoncent par la contraction de leurs muscles; le ventrieule, comprimé par les viscères qui sont refoulés vers lui, joint encore, selon quelques physiologistes, un mouvement anti-péristaltique aux efforts précédens, et l'anti-déglutition de ce qu'il contient a lieu aussitôt d'une manière convulsive.

Le rire tient à un ahaissement successif et réitéré du diaphragme; ce qui amène autant d'inspirations courtes, pendant lesquelles l'air produit, en traversant la glotte, des sons entrecoupés plus ou moins éclatans.

Le bâillement tient à une longue et lente eontraction eonvulsive des muscles inspirateurs qui portent la dilatation de la poitrine à son comble. On sait combien le bâillement se eommunique par sympathie et imitation.

L'éternûment commence par une inspiration forte et eonvulsive de tous les museles inspirateurs, et il se termine par une expiration vive, dans laquelle l'air, chassé avec force, sort en plus grande partie par les 164 FONCTIONS DE LA LOCOMOTION.

fosses nasales, attendu que le voile du palais; s'abaisse et se contracte sur l'arrière-bouche.

Les causes du vomissement, du rire et du bâillement sout indéfinissables; ils ont leur siége dans le système nervoux. Leur origine: sc trouve, pour le bâillement et le vomissement, dans une affection contre nature ett souvent pathologique de l'estomac, quelquefois même dans l'imagination. Ainsi,, l'idée seulc d'un mets dégoûtant ou pour lequel on a de l'antipathie, suffit pour pro-voquer le vomissement; la vue seule d'une. personne ou d'un livre ennuyeux nous force: à bâiller. L'éternûment tient aux sympa-. thies qui lient les mouvemens inspiratoires: à l'irritation de la pituitaire; mais les sym-. pathies elles-mêmcs sont, d'après l'expres-cion de Bichat, un mot imaginé pour voiler: notre ignorance.

## § VII. Des mouvemens d'expression.

Parmi les mouvemens instinctifs de la face, on compte le *clignement* des paupières, la dilatation des narines quand on est essouf-flé, et cette action du grand rotateur de

l'œil, qui tire l'organe sous l'areade orbitaire pendant le sommeil. Ce mouvement se remarque aussi dans l'agonie et indique les approches de la mort. Tous ees muscles sont sous l'empire de deux sortes de nerfs dont la connaissance est due à M. Ch. Bell. Des uns, ils reçoivent les ordres de la volonté, et des autres eeux de l'instinet de conservation. La section des premiers laisse subsister les fonctions auxquelles président les seconds; ees fonctions ne s'interrompent point non plus pendant le sommeil.

Tous les autres museles de la face agissent de deux manières dans les passions de l'âme. Dans eelles qui sont gaies, ils épanouissent tous les traits, en tirant en dehors l'angle des lèvres; dans les affections tristes, tous les traits se concentrent vers la ligne médiane, surtout les sourcils et les rides

verticales du front.

Ce n'est pas la face seule qui fournit l'expression de nos sentimens intérieurs, mais elle est la partie de notre eorps qui les manifeste davantage et qui complète les tableaux que tout le reste ne fait qu'ébaucher. Cette faculté de peindre notre intérieur au

dehors, a été dévolue à tous les animaux qui,. doués de sensations étendues, avaient besoin! de les manifester, soit pour se rechercher entre individus de sexes dissérens, soit pour s'annoncer et s'éviter entre espèces enne-mies: l'homme, sous ces rapports, en avait plus besoin que tous les autres, et il a reçu en effet dans ee genre les dons les plus étendus. Si son corps, destiné à être couvert de vêtemens, ne peut faite saisir facilement des modifications superficielles, ses deux membres supérieurs libres et mobiles en un grand. nombre de seus, se prétent à une infinité de gestes. Son visage, faisant avec son erânce une surface plus étendue et plus verticale que chez aucun animal, offre un vaste miroir où viennent se peindre toutes les vagues dont son âme est agitée: par ses yeux s'ex-Inalent les voleans de ses passions et les feux plus doux de ses moindres désirs Presque seul, il possède le pouvoir d'aug. menter assez l'excrétion de l'appareil des tiné à lubrésser l'organe de la vue, pour les rendre capable de faire par là connaître la plus extrême douleur. La faculté de pleure semble vraiment un don réservé au seul être

MOUVEMENS D'EXPRESSION. 167 dont les infortunes pouvaient égaler la grandeur.

Tout le reste eoïneide avec les situations que révèle l'aspect de la physionomie. Quelle différence entre l'air morne et abattu de l'homme accablé du poids de la misère, et la démarche triomphante de celui que la satisfaction environne! Combien de erimes n'ont-ils pas été révélés par le regard dénonciateur d'un homme chargé de forfaits? Une satisfaction inattendue nous saisit-elle d'un vif transport; nos bras, nos jambes la manifestent par des gambades, des sauts, des mouvemens que personne ne confondra avec les mouvemens de la rage et du désespoir. Nous manifestons notre impatience par des trépignemens, notre mépris ou notre insouciance en haussant les épaules et en détournant la tête; une inclination, un mouvement de tête horizontal, expriment un consentement ou un refus; nous applaudissons en elaquant des mains.

D'autres signes aussi peu équivoques, annoncent le trouble des organes de la nutrition, avec des nuances si délicates qu'on les peut facilement saisir lors même qu'il est

très-difficile de les exprimer. L'effroi, comme la colère, ont leur pâleur; mais dans le premier, une sorte de suspension dans les traits dénote la stupéfaction qui en est l'effet; dans la seconde, le scintillement des yeux et le serrement ou le grincement des dents, la crispation des traits, indiquent la furcur qui l'accompagne. Nous n'en finirions pas si nous voulions énumérer tous les traits de mimique qui caractérisent le langage de la mutéose, et que le sens de la vue est seul destiné à recueillir. Quelques philosophes ont conclu de ce que la pantomime peut avoir d'instinctif, que l'on pouvait localiser les sensations qu'elle semble rapporter à certains organes. De ce qu'un penseur se passe la main sur le front, peut-on en conclure qu'il a touché la partie de l'organe qui doit crécr les inspirations qu'il cherche? Peut-on croirc que le cœur est le siége de l'amour, parce que l'homme épris posc sa main sur cet organe pour faire connaître son martyre? Dans ce dernier exemple, à coup sûr, le trouble que le signe indique ne peut nous attester qu'un effet produit sur la circulation par la passion. Ce serait

une puérilité de prétendre ériger en certitude le plus grand nombre des mouvemens de ce genre. Ensin, tout le monde connaît eette injection subite et involontaire des eapillaires de la joue dont s'honore le visage de la vierge et dont frémit quelquefois le crime déconcerté.

Les plus puissans moyens d'expression et de communication sont sans doute ceux de l'organe voeal. Quelques-uns d'entre eux se joignent aux précédens, tels que les eris, les interjections, les sanglots, le rire, etc. Les animaux les partagent, excepté le rire et peut-être les sanglots, avec notre espèce. Le eerf, le eheval semblent même pleurer; le hennissement exprime la satisfaction du coursier qui revoit son cavalier; mais ni ces eris, ni ees interjections que nous arrachent la erainte, l'étonnement, l'effroi, ne sont eomparables aux sons articulés et aux modulations de la voix humaine dont nous allons nous oecuper.

#### § VIII. Organes de la voix.

Les organes de la voix comprennent tout le conduit aérien, depuis le bord des lèvres 170 FONCTIONS DE LA LOCOMOTION.

jusqu'au poumon; mais l'organe qui produit le son est une petite boîte cartilagineuse nommée larynx, située au milieu du conduit aérien : c'est cette boîte dont la saillie extérieure sous la peau du cou est connuc sous le nom de pomme d'Adam. Il y a donc une portion du conduit aérien antérieure à cette boîte, c'est la bouche avec une partie du pharynx, et une portiou postérieure qui est la trachée.

Composé des cartilages thyroïde, cricoïde et des arythénoïdes, le larynx est surmonté d'unc valvule fibro-cartilagineuse qui est l'é-. piglotte. Il est élevé ou abaissé par des muscles nommés extrinsèques; les uns sc fixcut à t l'hyoïde et les autres au sternum. Les régions. du conduit aérien situées au-dessus ou audessous du larynx, sont ainsi alongées ou racconrejes; ce qui rend les sons graves ou aigus. L'épiglotte a surtout pour office de s'opposer à l'introduction des corps étran-gers. La force des tons dépend en partie de l'ampleur de la boîte sonore. La voix est produite par l'ébranlement de la colonne d'air supérieure au larynx; cet ébranlement lui est communiqué par l'impulsion

voix. 171

de la colonne trachéenne, inférieure au larynx; cette dernière est formée par l'air expiré du poumon. Les muscles intrinsèques chargés de mouvoir les unes sur les autres, les pièces du larynx que des ligamens unissent, modifient la force de cet ébranlement; ce sont principalement les muscles arythénoïdiens qui remplissent cet office en rapprochant les cordes vocales ou bords libres de la glotte. Ils constituent eux-mêmes ces bords libres avec les cartilages arythénoïdes qu'ils revêtent.

La bouche est le siège de la voix et de la parole, la laugue est un agent auxiliaire qui produit avec les parois palatine et dentaire

de la houche les sons articulés.

Examinons les diverses théories qui ont été données de la voix : Ferrein prétendit que le larynx était un instrument à cordes, et nomma cordes vocales les bords de la glotte; l'air était, selon lui, l'archet dont le frottement les faisait vibrer. Mais comment trouver dans les bords toujours humectés de la glotte la tension, la sécheresse, l'élasticité d'une chanterelle, M. Magendie, ayant vu, sur un animal vivant, que les lèvres

de la glotte se rapprochent sur une plus grande partie de leur longueur dans la production des cris aigus, conclut que le larynx représente une anche dont les tons sont d'autant plus aigus que les lames sont plus raceourcies, et d'autant plus graves

qu'elles sont plus longues.

Il nous semble que Dodart était en partie dans la voie de la vérité quand il a dit qu'il en était des sons de la glotte comme de ceux du sifflement, qui deviennent plus aigus à mesure que l'on rétréeit l'onverture circulaire des lèvres et que l'on avance la pointe de la langue vers le centre de cette ouverture pour diminner de plus en plus le passage de l'air.

M. Savart vient d'exposer une théorie qui ne ressemble presque en rien à celles que nous venons de rapporter, et qui est surtout contraire au méeanisme supposé de l'anche. Ce savant oppose à cette dernière opinion, qu'il est indispensable pour qu'une anche rende des sons, que la languette soit presque en contact avec les parois de la gouttière dans laquelle l'air se meut, asin d'en rendre l'écoulement périodique, condition

sans laquelle il n'y a point d'anche. Il faudrait done que le larynx ne pût rendre au. cun son quand les ligamens vocaux inférieurs sont écartés l'un de l'autre ; or il n'est rien de tout cela : car, en laissant les parties du larynx situées au-dessus des eordes vocales, si l'on joint, à deux ou trois lignes près, les arythénoïdes, et qu'on souffle légèrement avec la bouche par la trachée, on obtient des sons moelleux et très-eonformes à la voix humaine. Le sou, an contraire, qu'on arrache avec un soufflet d'un larynx dépouillé de ses parties supérieures, s'éloigne plus de la voix humaine et emploie une force bien plus grande que celle de l'expiration dans l'homme vivant. M. Savart en conclut que les parties du larynx situées au-dessus de la glotte n'ont pas encore été appréciées à leur juste degré d'importance. Selon ee physieien, ees petites boîtes dont les deux fonds sont percés au milieu, et dont les chasseurs se servent pour imiter le cri de certains oiseaux, sont les instrumens qui peuvent le plus élever ou abaisser indéfiniment les tons. Cette faculté s'aceroît encore : 1º quand le fond du côté où

#### 174 FONCTIONS DE LA LOCOMOTION.

l'air s'échappe, est une lame flexible; 2º plus eneore, lorqu'au lieu de souffler immédiatement dans la boîte on interpose entre elle et la bouche un tube dilatable; 3º davantage encore, quand on ajoute un autre tube dilatable et de forme eubique du côté opposé; 4º et sans aueunes bornes, quand le dernier tube ajouté est muni d'une ouverture flexible qu'on puisse dilater et fermer à volonté. Enfin, réalisant toutes ces conditions dans un tube conique trongué dont les dimensions étaient celles de la bouche humaine, M. Savart est parvenu, en ménageant l'ouverture du fond, qui est comparable à celle de la glotte, et l'ouverture antérieure analogue à celle des lèvres, à produire tons les octaves dont la voix de l'homme est susceptible. Il ne restait qu'à en moduler l'émission ; ce que fait la volonté chez nons, en gouvernant la dilatabilité du tube aérien de la glotte et des lèvres. De là M. Savart conclut que l'organe de la voix lumaine ressemble plutôt à une flûte de jeu d'orgues, mais qu'il n'est réellement comparable à aucun de nos instrumens connus; enfin, qu'il est probable qu'on

voix. 175

pourrait enrichir notre musique de quelque chose d'analogue.

#### § IX. De la parole, du chant, du mutisme, de l'engastrimisme.

Les sons articulés par la langue et les lèvres, composent la parole, don précieux que la nature n'a fait qu'à l'homme. Les sons articulés se distinguent en voyelles et en consonnes. Les premières se produisent spontanément, c'est le langage des interjections que nous arrachèrent de tout temps les émotions de l'âme, et qui semble en quelque sorte commun aux animaux. Les consonnes semblent être le fruit de l'étude et de l'art, leur connaissance est du ressort de la grammaire.

Le chant n'est autre chose que la voix modulée, c'est-à-dire qui parcourt avec une vitesse variable les divers degrés de l'échelle harmonique; passe du grave à l'aigu et de l'aigu au grave, en exprimant aussi les tons intermédiaires.

Le mutisme peut provenir de la paralysie, de l'absence de la langue, ou de quelque 176 FONCTIONS DE LA LOCOMOTION.

vice de conformation qui l'empêche de frapper les lieux où elle doit produire les sons : quand ce vice est de naissance, il reconnaît! pour cause la surdité. Il y a incapacité et non impuissance; c'est, comme dit l'abbé Sicard, moins du mutisme que du silence.

L'art du ventriloque, mal nommé engastrimisme, consiste à produire des sons étouffés sur la colonne d'air enfermée dans l'ouverture buccale. Après une longue inspiration, la sortie de l'air est ménagée peu à peu, l'épiglotte étant tenue presque abaissée grâce au peu d'élévation de la base de la langue. En accélérant ou retardant la sortie de l'air, le ventriloque peut imiter différentes voix et faire croire à l'existence des interlocuteurs d'un discours qu'il tient à luis seul.

#### CHAPITRE III.

DE L'INNERVATION ET DES FONCTIONS DE L'INTELLIGENCE ET DE LA PENSÉE.

SECTION PREMIÈRE.

De l'appareil nerveux.

§ Ier. Des systèmes nerveux.

Tous les phénomènes que nous avons décrits dans les deux vies dépendent de l'innervation, e'est-à-dire du jeu d'un ressort commun qui les met en œuvre, le système nerveux. Tous les autres systèmes sont passifs, ne reçoivent et n'entretiennent leur vie que par lui. Examinons l'influence de chacun des systèmes uerveux (car ils sont multiples) sur la nutrition, la sensibilité et la contractilité. Ces propriétés ou fonctions n'ont leur source que dans les centres nerveux, et les nerfs ne sont que de simples conducteurs destinés à transmettre fidèlement la cause des effets produits à leurs extrémités.

La nutrition est aux yeux du plus grand nombre des physiologistes la fonction où cette influence est le plus équivoque. Elie cesse quelquefois dans les membres paralysés, d'autres fois aussi ees membres ne sont point frappés d'atrophie. Le système nerveux qui paraît être affecté à la nutrition est celui des gauglions. Toutefois, la seule présomption qui l'indique est celle qu'on peut tirer de sa disposition anatomique; les filets que ces ganglions fournis. sent formant des plexus inextricables et inséparables des artères, ils les accompagnent probablement jusqu'à leur transformation en capillaires; enfin ils sont placés avec les viscères par lesquels s'opère la nutrition, pour ainsi dire, hors du rang des autres systèmes nerveux. Du reste, la physiologie a vainement tenté la voie expérimentale : les usages des ganglions et des nerfs sympathiques sont euvironnés des plus profondes ténèbres.

Les autres systèmes uerveux sont au nombre de trois, d'après les plus modernes anatomistes et physiologistes (Ch. Bell, Bellingeri, Laurencet); ils sont groupés sous forme de faisceaux dans l'axe cérébro-spinal

(crânc et rachis).

1115

Le système on faisceau antérieur préside à la contractilité ou aux monvemens volontaires, d'après M. Ch. Bell. Ce physiologiste ayant coupé sur un animal vivant les filets qui se rattachent à ce faisceau, l'animal sentait encore la douleur dans les parties animées par ces nerfs, mais il ne pouvait plus les mouvoir. M. Magendie a obtenu le même résultat. Lorsqu'on pratique une opération semblable sur les racines issues du faisceau postérieur, c'est au contraire la sensibilité qui se trouve abolie.

Outre ces deux faisceaux, il existe un troisième système qui leur est intermédiaire. M. Bell le désigne sous le nom de bandelette latérale; il lui attribue les mouvemens instinctifs relatifs surtout à la respiration; c'est à ce système qu'il rattache les nerfs spinal et pneumogastrique, la septième, la quatrième paire, et par induction, les nerfs thoracique, diaphragmatique, et quelques autres.

Ce physiologiste a fait voir, par des expériences directes, que le nerf facial tenait sous son influence les mouvemens expressifs et involontaires de la face; ainsi, sa section empéche les narines de se prêter à cette dilatation qu'on observe chez un animal haletant; il en résulte aussi la paralysie de l'orbiculaire des paupières, et partant la cessation du elignement involontaire à l'approche d'un choc imprévu, enfin, de tous les mouvemens des passions qui animent la physionomie.

Il a fait voir que la einquième paire était un nerf régulier qui portait la sensibilité dans les têgumens de la faee et les quatre sens extérieurs. Il eroit aussi qu'elle préside aux mouvemens de la mastieation.

On lui doit également la découverte des mouvemens instinctifs et involontaires dont nous avons parlé précédemment, et que la quatrième paire fait exécuter au globe de l'œil.

La voix et la respiration sont, par la huitième paire, sous l'influence du faisceau dont il s'agit. Gallien avait déjà reconnu le nerf récurrent pour un nerf vocal.

M. Wilson Philip pensait que la luitième paire préside à l'absorption digestive; mais,

d'après MM. Bresehet et Milne Edwards, il la faeilite seulement par la contraction du tube digestif dont il est l'agent. M. de Blainville croit que sa section n'anéantit la respiration que parce que l'animal ne ressent plus le besoin de respirer, sensation dont ce nerf serait le conducteur.

Cette distinction en plusieurs systèmes explique pourquoi le même organe reçoit si souvent des nerfs différens selon qu'il concourt à plusieurs fonctions. Il est des nerfs dont la fonction est d'en associer une ou plusieurs autres, comme, par exemple, le glosso-pharyngien et les filets que le vague envoie au pharynx. Ils servent à combiner les mouvemens de déglutition avec eeux de la respiration.

#### § II. Théorie de l'influx nerveux.

Diverses théories ont été développées sur la nature de l'influx nerveux. Nous avons déjà rapporté eelle de MM. Dumas et Prévost sur la contraction musculaire. Ils pensent que l'électricité y joue un grand rôle. Les mêmes auteurs croient que les impressions reçues par les ners à la périphérie sont transmises par des courans à leurs centres de perception, c'est-à-dire aux faisceaux postérieurs de la moelle épinière. D'autre part, la physique démontre que tont contact entre corps différens dévelop-

pe du fluide électrique.

M. Béclard, au rapport de M. Rostan, ayant mis à nu et conpé un nerf d'un assez gros volume, sur un animal vivant, avait souvent fait dévier le pôle de l'aiguille aimantée, en mettant en rapport ee uerf et eette aiguille. Tout le monde sait qu'on parvient à faire entrer en mouvement les museles d'un animal mort récemment, en mettant en rapport ces muscles et une pièce métallique; l'on sait comment Galvani et Volta virent et prouvèrent l'existence d'un fluide particulier, que plus tard on a reconnu être le même que l'électricité. L'on sait anssi que certains animaux out la singulière propriété de sécréter, au moyen d'un appareil que la nature a disposé pour cela,, une grande quantité de fluide électrique avce lequel ils donnent à volonté de fortes commotions; commotions quelquefois si

violentes qu'elles peuvent tuer à une certaine distance d'autres poissons ou même des hommes. Le torpedo narke, le torpedo unimaculata, le silurus electricus, le gymnote électrique, le tetraodon electricus, et plusieurs autres, possèdent cette propriété singulière. Les batteries de ces divers animaux sont disposées d'une manière fort analogue aux cuves galvaniques; elles sont composées de cellules, de tubes de diverses formes, contenant un fluide gélatineux, et sont pourvues d'une multitude considérable de nerfs venant en général de la huitième paire cérébrale. On s'est assuré que ce sluide électrique était sécrété par le cerveau de ces animaux, puisqu'en enlevant celui-ci ou les nerfs qui se rendent à l'appareil, on anéantissait les effets électriques; ce qui n'avait pas lien en enlevant les organes de la circulation qui apportent le sang dans ces batteries. Ainsi, il est bien démontré que, dans quelques animaux, le cerveau sécrète du fluide électrique, et que la contraction musculaire peut avoir lieu par un excitant électrique; considérations qui portent à croire que l'agent nerveux est le sluide électrique ou un

fluide ayant avec eclui-ei la plus grande analogie. M. Rolando a été jusqu'à comparer les lames grises et blanches du cervelet, aux élémens euivre et zine d'une pile. Il est d'autres physiologistes qui pensent que le cerveau ne sécrète pas, mais qu'il collige seulement et dégage ensuite l'électrieité du réservoir commun.

# § III. Propriétés d'ensemble des systèmes nerveux.

Quoi qu'il en soit de la nature de l'influx. nerveux de ehaque faiseeau en particulier, ees systèmes réunis exécutent des fonctions d'ensemble dans les diverses régions de

l'axe du eorps qu'ils occupent.

Ainsi, la moelle rachidienne sert à lier et associer les mouvemens d'ensemble dans les membres et le trone (Rolando, Flourens). Sa destruction éteint sur-le-champ la respiration; mais l'insufflation artificielle du poumon fait revivre la contractilité (Legallois). Ceci démontre que si l'influxnerveux est indispensable à la circulation, la respiration produit à son tour l'influx

nerveux. Ces fonctions se tiennent sous une mutuelle dépendance.

La moelle alongée a des usages aussi compliqués que sa structure. On y distingue: 1° la queue ou bulbe rachidien; 2° la protubérance ou mézocéphale; 3° les bras ou pédoncules cérébraux; 4° les corps striés, les couches optiques, les tubercules quadri-jumeaux; 5° les cuisses qui constituent, avec la protubérance, la commissure du cervelet, et, en y comprenant encore cet organe, un anneau complet autour du corps de la moelle alongée.

En divisant cet anneau par une ligne verticale, on obtiendrait deux ares latéraux formés d'une moitié de la protubérance et d'une moitié du cervelet. Or, M. Magendie prétend que dans chacun de ces ares réside une force qui pousse l'animal du côté opposé. De leur antagonisme résulte l'équi libre qui produit la station. Quand on incise toute l'épaisseur de l'un de ces demi-cercles, l'action de l'autre l'emporte, et l'animal roule sans fin sur le côté lésé. Il fait jusqu'à soixante rotations par minute.

Dans le cervelet détaché de la protubé-

rance par une coupe horizontale, il existe, selon le même auteur, une autre puissance qui pousse l'animal en avant, et dont la force antagoniste réside dans les corps striés du cerveau. L'ablation de l'un des deux organes fait prévaloir l'autre, et l'animal ne peut plus que marcher en avant ou reculer.

Outre ees quatre puissances eardinales, chaque moitié de la queue de la moelle alongée est encore, selon le même physiologiste, le siége d'une puissance qui fait tourner eireulairement l'animal sur ses pieds, à la manière des chevaux de manége. Une incision transversale de l'une des deux moitiés du bulbe rachidien produit eet effet.

D'après M. Flourens, le cervelet sert à coordonner les mouvemens d'ensemble dépendans de la moelle, en saut, [marche, vol, etc. Le cerveau serait le siège des sensations et des facultés intellectuelles.

Ce dernier organe, d'après MM. Desmoulins et Magendie, ne serait chargé que des actes spéculatifs et seulement de la sensation visuelle; toutes les autres sensations seraient dévolues au quatrième ventricule.

#### SECTION II.

#### Des facultés intellectuelles.

Ce que l'on peut conclure de plus certain des faits que nous avons rapportés dans la scetion précédente, c'est que les usages des organes encéphaliques sont profondément mystérieux; c'est là qu'avce une apparente simplicité, la nature a déposé la clef de ses plus sublimes opérations; elle semble, par mille résultats divers et contradictoires, veuloir se jouer de la grossièreté des moyens que nous employons pour lui arracher ses secrets. Il est un ressort eaché dont l'action, lorsqu'il se constitue pouvoir exécutif, simule un peu les effets des agens ordinaires de la nature; mais lorsqu'il n'agit que sur lui-même, que, sans appeler les autres organes, il n'exerce que celui qui lui est propre (le cerveau), alors se produisent les phénomènes de l'idéologie, qui ne sont comparables à aucun des autres. Donnons-leur donc un instant notre attention; ils sont aussi du domaine de la physiologie.

Mais ee ressort quel est-il? Dirons-nous, avec plusieurs modernes, que e'est l'organisation? Si nous dépouillons l'abstraction, cela veut dire que la matière serait susceptible, en revêtant les formes de l'animalité, de produire virtuellement des phénomènes qui n'ont rien de commun avec les propriétés matérielles. L'organisation, après tout, n'est elle-même qu'un effet: gardonsnous donc de la considérer comme cause, mais seulement comme condition des phénomènes de la pensée. Disons, avec un auteur célèbre, que nous sommes des intelligences servies par des organes.

Le premier organe de l'intelligenee, eelui par lequel elle règne sur tous les autres, est le système cérébral. Ce fait est prouvé par mille observations connues de tout le monde. Il suffirait du trait rapporté par M. Rieherand. Une femme dont le cerveau était mis à découvert par une plaie des os du crâne, perdait toute connaissance lorsque le tampon avec lequel on absorbait le pus comprimait l'encéphale, elle recouvrait ses esprits quand on retirait le tampon, mais sans garder aucune mémoire des dernières pensées

qu'elle avait exprimées avant eette espèce de syncope intelleetuelle. Nous ne dirons rien de ee qu'on appelle le moi, le sensorium commune. Si l'on pouvait les eonnaître et les définir, on aurait dévoilé le plus profond de tous les mystères. On doit entendre par ees êtres de raison l'ensemble des phénomènes intelleetuels, et leur siège spécial n'est pas moins ineonnu que leur nature. On l'a placé tour à tour dans la glande pinéale (Deseartes), dans les ventrieules du eerveau, et dans bien d'autres endroits; mais de semblables hypothèses sont indignes de la philosophie de notre siècle. Ces questions passent notre intelligence, et la véritable sagesse consiste à bien analyser les effets qui eonstituent ees phénomènes, et non point à en reehereher la eause.

#### § I. Analyse des facultés de l'entendement.

Les facultés qui constituent l'intelligence ont été diversement analysées par les philosophes. Considérées d'une manière abstraite, elles se composent originairement de la perception dont l'impression et la sensation sont l'origine.

Condillac s'est rendu immortel par la sagaeité avec laquelle il a analysé les effets des perceptions des sens externes. Il représente notre corps d'abord à l'état d'une statue inerte, il l'anime successivement en lui donnant tous les sens l'un après l'autre. Il étudie ensuite, au fur et à mesure, l'action que les objets extérieurs produisent par leur intermède sur la peasée, et fait voir que les sens sont les instrumens nécessaires par lesquels la pensée s'alimente sans eesse, à l'aide de la mémoire et de l'imagination. Il démontre surtout que le don du langage est l'origine de la faculté d'abstraire et coneraire; qu'elle naît de cette facilité de fixer tantôt un certain nombre d'idées généralisées; tantôt, au contraire, ces mêmes idées désunies par des sons articulés et par des signes qui les représentent. C'est ee qui compose les langues parlées et écrites. Ca-Lanis ajoute aux perceptions externes celles qui naissent de l'action des viscères et de l'état des constitutions et des tempéramens individuels. Son principal argument est tiré des effets que la puberté produit sur le moral: effets tellement liés à ses organes, que leur

soustraction laisse, comme on sait, persister le caractère de l'enfance; de ceux de l'utérus chez la femme, et des organes abdominaux chez les hommes mélancoliques (1).

Dans ces diverses manières de considérer l'origine de nos sensations, les philosophes ont tous admis, outre la perception, un plus ou moins grand nombre de facultés

intellectuelles primitives.

L'attention rentre dans la perception. Elle exprime l'état actif de l'âme dans l'exercice de cette faculté; état tellement essentiel, que hors de lui l'intelligence ne saurait percevoir. Ainsi l'homme en extase ne voit rien de ce qui se passe autour de lui; le soldat animé au combat ne sent pas qu'il est blessé. M. Laromiguière a done eu raison de placer en première ligne l'attention.

La modification que l'intelligence reçoit en s'unissant à l'objet auquel elle s'applique, constitue la sensation qui se perpétue dans la mémoire sous le nom d'idée.

La comparaison consiste dans la faculté qu'a l'esprit de voir à la fois deux ou plu-

<sup>(1)</sup> Voir la description des Tempéramens.

192 FACULTÉS INTELLECTUELLES. sieurs objets, et qui n'est conséquemment

qu'une double attention.

Enfin le raisonnement fait coordonner les différens rapports que la comparaison a fait remarquer, et n'est qu'une double eomparaison. Selon ce philosophe, le jugement, l'imagination, la mémoire, ne sont pas des facultés primitives. Le jugement n'est que le produit irrésistible de la comparaison; la mémoire, la trace que toute perception laisse dans l'entendement; l'imagination, une dépendance du raisonnement.

Cette division doit paraître la plus naturelle, car elle renferme le moins d'abstractions et ramène à leur plus simple expression les opérations de l'esprit. Elle nous représente ce principe actif s'unissant avec un on plusieurs objets, une première fois ou itérativement, avec ou sans le secours des sens.

#### § II. Système de M. Gall.

Cette simplicité des facultés de l'entendement devait faire sentir le vide du langage des logiciens, lorsqu'un physiologiste célèbre et populaire a développé un système vraiment nouveau et très-ingénieux. M. Gall a dit aux métaphysiciens : Vos facultés primitives ne sont que des abstractions génériques. Ces noms ne signifient rien par euxmêmes, ni les facultés qu'ils expriment, sans une application directe. La volonté, le jugement, la comparaison, ne peuvent se concevoir ni exister 'saus l'objet que l'on veut, que l'on juge, que l'on compare. Or chaque homme ou chaque animal, quoique doué des mêmes sens à peu près que beaucoup d'autres, est organisé pour ne vouloir, ne comparer, ne retenir que tels ou tels des mille objets qui frappent cet homnie ou cet animal aussi bien que tous les autres. Ce n'est donc ni dans ses sens, ni dans la manière sculement dont ils sont impressionnés, que résident vos facultés; e'est dans la modification de l'organe où se fait la perception des impressions internes ou externes; et c'est lui, par conséquent, qui est le siège des facultés instinctives, comme des facultés intellectuelles.

Deux choses restaient à faire : l'une, toute spéculative, consistait à caractériser physiologie.

et classer les facultés affectives et intellectuelles: le tableau qu'en a présenté M. Gall laisse beaucoup à désirer (1). La seconde

(1) En voici la nonienelature: 1° instinct de la propagation; 2° de l'amour maternel; 5° de l'amitié; 4° de la défense de soiméme; 5° du meurtre; 6° de la riwe; 7° de la propriété; 8° de l'orgueil; 9° de la variété; 10° de la circonspection; 11° de l'éducabilité; 12° des localités.

Les sens, 13° des personnes; 14° des mots; 15° des couleurs; 16° des tons; 17° des nombres.

Les facultés, 18° du langage artificiel; 19° de la mécanique; 20° de la sagacité comparatire; 21° de l'esprit de métaphysique; 22° de l'esprit de saillie; 23° du talent poétique; 24° de l'imitation; 25° de la fermeté.

Ensin les seutimens, 26° de la bonté; 27° de l'instinct religieux.

M. Spurzheim y a ajouté les instincts: 1° de séjour; 2° de l'ordre; 5° du temps; 4° de la justice; 5° de l'espérance; 6° de la surnaturalité.

Les sens, 7° de l'individualité; 8° de l'étendue; 9° de la configuration; 10° de la consistance; 11° de la pesanteur.

Nons ne doutons pas qu'on ne pût ajouter un grandnombre d'autres faeultés, instincts ou sens; mais ce qui nous étonne beaucoup, c'est que ces deux physiologistes n'aient pas eu l'idée d'octroyer à l'homme un organe pour l'instinct de la découverte du feu. L'homme est le seul être quisache manier cet élément, l'entreteuir et le faire servir à ses besoins, et cette faeulté instinctive est un des principaux liens de la vie sociale, la source de notre cosmopolitisme et de la puissance que nous exerçous sur tous les autres animanx; elle était indispensable à notre espèce à cause de sa undité; enfin elle est tellement caractéristique du genre humain, que le genre orang qui s'en approche sous tant de rapports, ne partage point avec nons cette industric.

chose était d'observer et de comparer les cerveaux des divers animaux et des hommes marquans. M. Gall l'a fait avec une persévérance et une longanimité étonnantes, au point que ses adversaires n'ont pu jamais combattre qu'avec des argumens les faits avancés par ce naturaliste. Il est plus aisé de critiquer, dans son système, les conséquences, que de vérifier les principes mêmes dont elles sont déduites.

Sa doctrine repose sur ce raisonnement, savoir : que l'intelligence de l'homme réunit toutes les aptitudes industrielles des divers animaux, ehez qui l'on ne trouve que les unes ou les autres; et que son cerveau peut présenter autant d'organes rassemblés qu'on en trouve d'épars dans ces mêmes animaux. La première de ces assertions est reconnue vraie, et la seconde peut être regardée comme vraisemblable. Plusieurs physiologistes même l'admettent. Il restait, après avoir trouvé l'organe prédominant d'un

Le singe craint beaucoup le froid, il nous voit mettre du bois au feu, et n'a pas même l'idée de nous imiter en cela. Jamais, au contraire, l'on n'a trouvé une horde saurage qui ne connût cet élément et ses usages. animal dont le peneliant est connu, à poser la détermination de la partie du cerveau liumain qui lui correspond. Cela pent assez bien se faire pour plusieurs parties, mais est très-difficile et très-vague à l'égard de beaueoup d'autres. Enfin, comme les éminences de la substance cérébrale donnent la forme aux os de la tête, quand ees os se développent, c'est sur les saillies extérieures de ceux-ci que M. Gall a fondé son système de crâniologie; mais ce n'est pas là la partie la plus satisfaisante de ses découvertes.

L'Anatomie du cerveau n'estmême pas favorable à cette partie du système de M. Gall, quand on a supprimé, comme tout le monde l'a fait aujourd'hni, son système de fibres rentrantes; mais ni l'Anatomie, ni la Physiologie de cet organe, ne sont assez avancées pour qu'on puisse en tirer, pour ou contre les argumens de M. Gall, des raisonnemens assez péremptoires. Il faut donc remettre le jugement définitif de cette doctrine à d'autres temps.

## § III. De l'affectibilité de l'âme.

Nous avons envisagé l'homme individuellement. Nous avons trouvé en lui deux êtres parfaitement distincts sur quelques points et se eonfondant en plusieurs autres. Nous y avons vu des organes qui vivent en société, pour ainsi dire, se transmettant réciproquement les matériaux et les principes de l'existence. Toutes ces parties travaillent de concert à puiser dans la nature les matériaux qui leur sont nécessaires, soit pour les constituer, soit pour résister aux pertes que leur oceasionent sans cesse leurs rapports avec les agens extérieurs. Ces rapports ne eessent jamais; ils ne souffrent aucune interruption, et l'action des organes qui doivent en prévenir les conséqueuces ne s'éteint point même momentanément.

Parmi ees organes, nous en avons rencontré qui étaient destinés à certaines fonctions de surérogation, en quelque sorte, et qu'ils pouvaient se passer d'accomplir sans que leur vie en souffrit; ainsi, le nez doit toujours livrer passage à l'air, mais il n'est point nécessaire qu'il sente toujours les odeurs; d'autres organes, tels que l'œil, sont si peu essentiels au maintien de l'existence, que beaucoup d'animaux et d'hommes qui en sont privés subsistent aussi bien que les autres; l'ouie, le toucher, sont dans le même cas. Ce sont comme les croisées d'un appartement dans lequel on peut bien dormir, digérer, se mouvoir même jusqu'à un certain point quand elles sont fermées; mais il est impossible, sans les ouvrir, de distinguer ancun des objets qui sont au dedans ou au deliors de cet appartement.

Or ees sens, ees portes de lumière, sont des organes par lesquels notre âme, véritable propriétaire de notre corps, vient y manifester sa présence et s'éclairer sur sa situation. Elle y exerce deux sortes de fonctions. Les premières comprennent les actes dont le corps entier est l'instrument principal: ee sont les mouvemens qui établissent les relations; les secondes renferment les actes de la pensée qui semblent dépendre de l'activité d'un seul organe, qui est le cerveau. Les uns et les autres s'exercent avec la participation des sens. Ils ne sont point'

aussi indispensables ni aussi continus que les aetes de la vie organique. L'intermittence est même souvent une loi nécessaire; cette extinction momentanée des aetes de l'esprit et des sens constitue le sommeil. Elle est plus ou moins complète, et cette différence donne lieu à des phénomènes particuliers et souvent bizarres, qui s'éloignent plus ou moins des actes qui ont lieu pendant l'état de veille; ils semblent, plus que ces derniers, être particuliers à l'âme et indépendans de la participation des organes; mais nous allons les étudier dans les paragraphes suivans.

#### § IV. Du sommeil.

Le so meil peut être défini l'inaction des sens et le repos des organes museulaires volontaires. A la fin d'une journée employée à quelque exercice violent, un sentiment de lassitude et de pesanteur s'empare de tous les membres; si l'on veut appliquer l'esprit à quelque ehose, son impuissance se manifeste par des bâillemens, comme si nos organes, en aspirant largement l'élément de la vie, s'efforçaient par instinct d'en réparer les sources épuisées. Si le corps se trouve dans une position favorable, assis, ou mieux encore étendu, tous les membres s'engourdissent, les paupières semblent surchargées d'un poids qui empêche de les soulever; l'attention se perd insensiblement, les idées deviennent incohérentes; on éprouve une paresse et une répugnance à suivre le fil des questions qui sont adressées; les yeux se ferment invinciblement, les extenseurs se relàchent, les fléchisseurs plient à moitié tous les membres, et le corps n'obéit plus qu'aux lois de la pesanteur.

Dans cet état toutes les fonctions intérieures et assimilatrices s'exécutent encore, les muscles de la respiration se contractent régulièrement; la digestion, l'absorption et la nutrition s'opèrent avec plus d'énergie que pendant la veille. Les sécrétions sont au contraire diminuées; l'économie gagne donc plus qu'elle ne perd; de là vient qu'on appelle avec raison le sommeil, répa-

rateur.

Quel est le siége du sommeil, ou pour mieux dire, attendu que le sommeil est un état passif, quels sont les organes qui ont cessé d'agir? Tous eeux qui animent les sens et les organes de la locomotion, c'est-à-dire les faisceaux antérieurs et postérieurs de la moelle épinière, et le cerveau; mais les nerfs sur-ajoutés de M. Ch. Bell, qui président à la respiration, continuent d'agir. On a remarqué aussi que dans les maladies cérébrales, l'assoupissement accompagnait les inflammations de l'arachnoïde qui tapisse la protubérance et le bulbe rachidien, quoique les fonctions respiratoires persistassent encore.

Le sommeil est le premier état de la vie, ou mieux encore l'état de la première vie; car l'existence fétale est un sommeil de neuf mois. Le besoin et l'habitude de dormir décroissent à mesure qu'on s'éloigne de la naissance; eufin, le vicillard ne jouit que d'un sommeil court, léger, interrompu. Comme si, dit Grimaud, selon l'idée de Stahl, les enfans pressentaient que dans la longue earrière qu'ils doivent parcourir, ils ont assez de temps pour déployer les actes de la vie, et que les vieillards, près de leur fin, sentissent la nécessité de précipiter la

jou<mark>issa</mark>nce d'un bien qui leur échappe. »

Dans tous les âges possibles on ne doit guère dormir moins du quart, c'est-à-dire six heures, ni plus du tiers de la journée, c'est-à-dire, liuit heures. Cet espace suffit pour réparer les foyers des principes sensitifs et moteurs, que nous épuisons durant le jour; un sommeil plus long-temps prolongé est plutôt stupéfiant que fortifiant.

### § V. Des songes.

Aussitôt que la lumière renaît, cet agent, et le bruit de la nature qui salue son retour, arrachent nos organes à leur assoupissement; le sommeil devient moins fort, et les sens préludent déjà à leur activité naturelle, par leur exercice incomplet; de là viennent les songes. Dans un bon sommeil, en effet, ils arrivent toujours à la fin plutôt qu'au commencement de la nuit. Mais chez les malades, ils peuvent être excités d'une manière morbide; et alors, comme dit M. Richerand, la disposition des organes influe sur la nature des choses dont on s'occupe pendant les songes; la surabondance de la liqueur séminale suggère des songes li-

eencieux; dans les eachexies pitniteuses, les malades rêvent à des objets dont la teinte ressemble à celle de leurs humeurs; c'est ainsi que l'hydropique ne rêve qu'eaux et fontaines; tandis que, pour l'homme atteint d'une maladie inflammatoire, tous les corps paraissent teints en rouge, e'est-à-dire de la couleur du sang, qui est l'humeur prédominante.»

Lorsque l'estomae trop plein ou toute autre cause gêne la respiration et la circulation, il en résulte qu'on s'imagine être oppressé par un poids ou un fantôme; c'est ee qu'on appelle l'incube ou le cauchemar.

Mais quelquefois les songes sont accompagnés de l'action involontaire et néanmoins régulière des organes du mouvement, et de l'action irrégulière des sens. C'est ee que l'on nomme somnambulisme naturel, quand il naît spontanément; et artificiel, quand on l'excite par le moyen du magnétisme animal.

§ VI Du somnambulisme naturel.

Tout le monde connaît les histoires nom-

breuses rapportées à l'égard des somnam. bules, et qui varient à l'infini. Ce jeune séminariste, dont il est parlé dans l'Eneyelopédie, se levait la nuit, éerivait ses sermons, faisait des corrections minutieuses; il écrivait de la musique, traçait son papier avee une canne, distinguait bien toutes les notes, et, lorsque les paroles ne correspon-. daient pas aux notes, les recopiait dans un i autre earactère, etc., etc.

Ces faits et tant d'autres non moins authentiques prouvent que, pendant le som-meil, les sens externes étant fermés à leurs exeitans habituels, le eerveau aequiert un sureroit d'activité, devient capable de choses au-dessus de sa portée ordinaire; et la faculté d'établir ses relations au moyen des organes de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, se transporte hors de ces sens, sur des parties qui n'en sont pas douées dans l'état naturel.

§ VII. Du magnétisme animal et du somnambulisme magnétique.

Abordons maintenant le somnambulisme magnétique, qui fixe l'attention des esprits en ce moment, et qui est en effet bien digne d'exeiter la curiosité.

L'art de magnétiser fut découvert et érigé en moyen thérapeutique par Mesmer, qui considérait sa production comme un phénomène physique, et se servait d'instrumens conducteurs de l'électricité, de baquets d'ean, etc.

Pour produire les effets dont il s'agit, l'on croit aujourd'hni qu'il suffit que la personne qui veut les éprouver soit confiante et donée d'une imagination susceptible; et de la part de celui qui veut exciter le somnambulisme, qu'il ait un certain ascendaut sur le patient, et une ferme conviction qu'il doit et peut obtenir ces effets. Les moyens que l'on emploie consistent en certaines pratiques qui seraient trop longues à décrire; elles varient d'ailleurs beaucoup suivant la susceptibilité des individus : on sait même

maintenant qu'un regard vif et soutenu du magnétiseur sur son somnambule, suffit pour faire entrer celui-ci dans l'état magnétique. Pour plus de détails à ee sujet, nous renvoyons aux ouvrages qui traitent cette matière (1).

Le somnambulisme artificiel produit, au même degré, et souvent à un bien plus hautt degré, les mêmes effets que le somnambulisme naturel, sinon à la première séance, du moins aux suivantes.

Dans eet état, le somnambule vit en luimême, complètement isolé du monde extérieur, surtout à l'égard des sens de l'ouïe ett de la vue. Le bruit le plus violent ne le frappe pas, et l'on brûle ses cils avee une lumière, ses yeux étant onverts, sans qu'il en ait la moindre eonscience.

Pour se faire entendre d'un somnambule, il faut ordinairement le toucher par quelque point du corps, par exemple par la

<sup>(1)</sup> Voyez les ouvrages de M. Deleuze, ceux du docteur A. Bertrand, et l'Esquisse de la nature humaine expliquée par lemagnétisme animal, 1826, in 8°. 5 fr. Au bureau de l'Exercionème portative. — Cet ouvrage contient des faits curieux, et expose un système général très-ingénieux et digne d'appeler l'attention des savans.

main. Le magnétiseur est souvent excepté de cette condition, et quelquefois les spectateurs. Il arrive aussi, malgré cette communication, que le magnétiseur seul peut se faire entendre. Les autres sensations s'exercent d'une manière tout aussi anomale, et l'épigastre paraît en être ordinairement le siége: tont ce qu'on présente vers cette partie est reconnu par les somnambules.

L'état de somnambulisme magnétique paraît pouvoir se prolonger pendant un temps fort long; mais, dans tous les eas, on perd complètement au réveil la mémoire de ce qui s'est passé durant eet état. Nous emprunterons à eet égard un fait eurieux à l'ouvrage que nous venons de eiter. « Nous étions au mois de janvier, dit l'auteur, la neige couvrait la terre, et chaque matin je magnétisais régulièrement pendant une heure. Un jour que mes deux somnambules, qui étaient sœurs, sonffraient plus que de eoutume, elles me prièrent de leur ouvrir les yeux et de les laisser dans l'état magnétique. Le lendemain, quand je revins, elles y étaient eneore; car elles avaient dormi et s'étaient réveillées 'sans retourner à la vie

208

ordinaire. Je remarquai sculement que les paupières s'appesantissaient, et que la vue commençait à se troubler; je renouvelai le magnétisme, et, à leur prière, je les laissai en sommambulisme comme la veille. Cet ordre de choses se prolongea des jours, des scmaines et des mois; cependant les aceidens qui l'avaient d'abord motivé s'étaient successivement dissipés, et la santé offrait même des amélior sons très-satisfaisantes. Nous étions arrivés au temps des fleurs; le printemps brillait de tout son éelat, et, dans une belle matinée de cette aimable saison,. je conduisis mes somnambules et leur mère dans le pare de Mousseaux. Il me vint à la pensée d'éveiller mes sommambules au bord de l'eau, sous des touffes de lilas et de cythyses qui dominaient les restes d'un édi fice en ruinc. Que l'on se figure la surprise ou plutôt l'enchantement de deux jeunc personnes qui s'étaient endormies, enton rées de neige, et que j'éveillais au milieu de fleurs. Un si long espace de temps passé e somnambulisme n'avait laissé aucune trac dans le souvenir des deux sœurs; une foul de circonstances qui ne s'offraient plus

leur mémoire reparurent aussitôt avec leurs détails. Par exemple, lorsque je les avais endormies en janvier, elles se tenaient près du feu, travaillant à des ouvrages de femmes; trois mois après, à la fin d'avril, elles demandaient les broderies qui les avaient occupées, etc., etc. »

Un autre phénomène remarquable, c'est que le magnétiseur, par le seul effet de sa volonté et du geste qui l'exprime, peut paralyser ou déparalyser un ou plusieurs membres. M. Rostan déclare avoir mentalement paralysé plusieurs fois, sans aueun geste, le membre que lui désignaient les spectateurs.

La mémoire des somnambules va jusqu'à réciter des pièces de vers de longue haleine, qu'avant cet état ils ne se souvenaient même pas d'avoir lues.

En voilà bien assez pour donner une idée de cet état singulier dans lequel les aberrations les plus inouies semblent être l'état physiologique naturel du système nerveux; dans lequel toute action nerveuse paraît être transportée sur les nerfs grands sympathiques; où le somnambule est comme un automate qui n'existe et ne sc meut que suivant l'ordre et le bon plaisir de son magnétiseur.

D'après ce que nous avons exposé sur la nature de l'influx nerveux, on suppose que, par suite des pratiques qui font naître le somnambulisme, l'atmosphère électrique ordinaire et naturelle de chaque individu s'accroît d'une manière étonnante; dans ectte expansion, celle du magnétiscur se reneontre et sc confond avec eelle du magnétisé, et, dans cet état de eorrélation, eelle du magnétiscur, étant la plus forte, soumet eelle du somnambule à son influence. Les aetes de la volonté du premicr partent avec les effluves magnétiques, et vont exeiter, eomme par sympathie, les organes du somnambulc. Tonte cette explication laisse beaucoup à désircr et nc rend point eompte d'une foule de phénomèncs. L'auteur de l'ouvrage déjà cité considère le somnambulisme magnétique comme un nouveau mode d'affectibilité qui rend les organes susceptibles de recevoir une fonle d'impressions inconnucs dans l'état ordinaire, et qui change leur mode d'action de manière à augmenter considérablement leur puisance. Ce nouvel état est produit par l'invasion de l'influx nerveux (que l'auteur appelle vie spiritualisée) du magnétiseur, dans la circulation nerveuse du magnétisé.

Nous avons eneore à parler d'un état intermédiaire au somuambulisme et au sommeil: e'est l'extase. Il ressemble au somnambulisme en ce que les sens sont également distraits de leurs fonctions ordinaires; mais ils ne les exercent point d'une manière irrégulière, ils n'en remplissent aucune. L'extase ressemble au sommeil, paree que dans ees deux états les sens sont entièrement suspendus de leurs fonctions; mais il en diffère par la cause qui produit cette suspension: dans le sommeil, c'est l'épuisement et la lassitude qui empêchent les sens de répondre aux excitations intellectuelles; dans l'extase, au contraire, e'est une application démesurée de l'esprit qui le rend ineapable de répondre aux exeitations extérieures; dans l'un et l'autre eas c'est l'imagination seule qui agit. De là toutes les divagations qui lui sont naturelles quand elle opère sans le secours des sens. Il y a donc fort peu de dif-

férence entre le songe et l'extase. Le premier arrive naturellement pendant le sommeil, et l'autre est en quelque sorte un songe pendant l'état de veille. L'extase ne peut avoir lieu que ehez les personnes douées d'une imagination extrêmement vive ou du moins fortement frappée. Ces dispositions naissent d'une grande habitude de la eontemplation des choses surnaturelles; alors l'esprit devient indifférent à ce qui l'entoure, ne l'aperçoit pas; l'attention est toute portée dans les régions imaginaires; les illusions les plus fantastiques s'offrent à l'âme, comme dans les songes. L'Apocalypse nous donne une idée des ehoses merveilleuses qui peuvent quelquefois se manifester dans eet état aux esprits ascétiques. L'extase est ordinairement aecompagnée d'un certain eharme, d'un eertain ravissement; c'est pourquoi, dans le langage vulgaire, on applique hyperboliquement le mot extase aux effets qui nous frappent d'une manière forte et agréable. M. Bertrand, qui a jeté beaueoup de jour sur eette affection, par ses travaux et ses ouvrages (1), range parmi

<sup>(1)</sup> Du Magnétisme animal en France. 1826, in-8°.

les extatiques, les inspirés, les prophètes, les mystiques, les convulsionnaires, les possédés, etc., et attribue à l'état d'extase tous les phénomènes du magnétisme animal et du somnambulisme magnétique.

## § VIII. De la syncope.

On peut comparer la syncope à un sommeil qui suspendrait aussi bien les fonctions de nutrition que les fonctions de relation; état, par conséquent, très-voisin de la mort et qui y conduit très-rapidement. On appelle donc ainsi la cessation subite de tous mouvemens musculaires, occasionée par la suspension de la respiration et de la circulation. Toutes les sections articulées du corps qui sont sous l'empire continuel de la contraction musculaire sont alors abandonnées à leur pesanteur; elles se fléchissent dans leur ordre naturel, et la chute en est la conséquence immédiate. La tête inclinéc, la pâleur de la face, la froideur des extrémités et même de la région précordiale, accompagnent cet état; le pouls disparaît ou devient si faible qu'il est imper214 FACULTÉS INTELLECTUELLES.

ceptible: on juge à tous ces symptômes que la circulation n'a plus lieu.

Cet état survient quelquefois à la suite de la saignée, et souvent après une émotion trèsvive. Il paraît que le système nerveux de la vic animale et celui des nerfs sympathiques, notamment du plexus cardiaque, qui anime le cœur, cessent en même temps leur influx. Ne recevant bientôt plus de sang, par la suspension que cette cessation occasione dans le cours de ce fluide, l'absence de la circulation devient la cause principale qui perpétuerait cet état, jusqu'à ce qu'enfin le principe de la vie soit évoqué spontanément ou par suite des secours qu'on y apporte.

#### § IX. Des aliénations mentales : délire, monomanie, folie, crétinisme.

Parmi les aberrations physiologiques du système nerveux, il n'en est point de plus affligeantes que celles où la raison est éteinte on pervertie. Ces belles facultés par lesquelles nous avons vu l'homme s'élever audessus de la création, concevoir les idées les plus sublimes, et se rendre indépendant

215

de la matière; ces phénomènes merveilleux de la pensée sont eneore trop intimement liés quelquefois à l'organe matériel par lequel ils se manifestent : une commotion, un épaneliement et souvent un état du cerveau dont aucun signe n'est apparent, peuvent bouleverser toutes les opérations de l'en tendement.

Ainsi toutes les fois que les membranes du eerveau, et surtout l'arachnoïde, se trouvent exeitées outre mesure et d'une manière morbide, il en résulte le délire. C'est eet état que tout le monde eonnaît, où la faculté de juger est entièrement perdue, où l'individu n'a qu'une eonseienee vague et souvent nulle de ce qui le frappe, et n'en conserve aucun souvenir.

Quand ee déplorable état, qui n'était dans le eas précédent qu'un symptôme d'une autre affection, persiste après cette affection ou même se développe seul, ee qui arrive plus souvent peut-être, et qu'il devient habituel, permanent, il constitue ce qu'on nomme la folie; et la société est privée d'un eitoyen. La ressemblance de la folie à un délire fébrile qui serait durable, a fait soup-

conner que la cause de l'un, l'araelinitis, c'est-à-dire l'inflammation de la séreuse du cerveau, était aussi la cause de la folie; mais rien n'est certain à eet égard. On trouve des traces d'arachnoïdites sans aliénation mentale. La folie se présente sous forme périodique lorsque l'individu a des intervalles lueides; mais dans ees momens même il jouit rarement de la plénitude de sa raison. Ce que l'on désigne sous le nom de monomanie est peut-être plus surprenant : e'est eet état où quelqu'un raisonnant fort juste sur plusieurs points ou sur un seul, divague sur un seul ou sur plusieurs autres. M. Gall a tiré de la un assez fort argument en faveur de son système : il prétend qu'alors la lésion cérébrale n'a pour objet que l'organe dont la fonction se rapporte au sujet de la monomanie. Cette explication est certainement très-spécieuse, mais elle n'a pas encore été vérifiée par l'expérience. Tous les genres de lésion dont la folie peut dépendre sont loin d'être connus.

Du crétinisme. On trouve des familles entières de cretins dans les montagnes du Valais. Le vice de constitution dans lequel la pensée ni son organc n'ont reçu leur dévcloppement normal et suffisant, est l'état appelé crétinisme. Le cerveau est presque toujours écrasé, déprimé d'avant en arrière et de haut en bas; les parties postérieures sont au contraire fort développées.

Ces êtres disgrâciés ne le sont pas tous au même degré: lcs uns, complètement idiots, semblent bien inférieurs aux animaux, dont ils n'ont pas même l'instinct; ce sont des espèces d'automates dont il faut avoir soin eomme d'enfans aux langes, ou de paralytiques. Mais le plus grand nombre est simplement dans l'état d'imbécillité. Ils sont toujours scrofuleux et portcurs d'énormes goîtres; lents dans leurs mouvemens, ils semblent n'avoir aucun désir, aueune pensée que celle de l'inaction et de la paresse, à laquelle cependant il faut joindre la plus excessive ct la plus sale lubrieité. Un préjugé salutaire à ces êtres règne dans les montagnes où ils se trouvent : on les regarde comme des créatures privilégices et particulièrement aimées du ciel, et l'on en prend le plus grand soin.





# VIE DE L'ESPÈCE.

#### CHAPITRE PREMIER.

DE LA GÉNÉRATION.

Toutes les fonctions que nous avons étudiées se rapportaient à l'entretien de la vie de l'individu; eelle qui nous reste à examiner a pour objet, au contraire, la destruction de l'individu, dans le but de eonserver l'espèce : elle ne saurait avoir lieu sans le coneours des deux sexes. La nature les a faits pour se rapprocher, non-seulement en disposant pour eet effet leurs organes distinetifs, mais eneore leur personne tout entière. Plus petite et plus faible, la femme est obligée de réelamer la protection de l'homme; moins eapable de grands travaux et de vastes combinaisons, elle est plus propre aux soins minutieux que l'homme dédaigne. Ses surfaces, douces et molles, semblent demander l'irritation et l'embrassement auxquels leurs eontours les rendent si favorables. Ses organes générateurs figurent un réservoir et un moule où doit être reeneilli et élaboré le produit génital.

La génération s'aecomplit en quatre époques : la copulation, la fécondation, la gestation, et la parturition ou l'accouchement. La lactation en est une einquième, mais seulement accessoire. Le rôle actif et immédiat de l'homme se réduit en quelque sorte à la première de ees opérations; ear la seeoude n'en est qu'une suite, et même pas toujours néeessaire.

Seul de tous les animaux, l'homme est en tout temps apte et disposé à s'unir à la femme : eela provient sans donte de ee que son industrie l'exempte, dans toutes les saisons, du soin de se défendre de leurs intempéries et des attaques de ses ennemis; enfin, dans sou espèce privilégiée, le sens de la génération est pour ainsi dire devenu intelleetuel, et réside dans son imagination, tandis que ehez la plupart des autres espèces il est sollieité par des odeurs plus excitantes qu'à l'état ordinaire.

### §I. De la copulation.

La copulation est cet acte par lequel l'homme et la femme s'unissent pour donner la vie à un nouvel être.

La liqueur prolifique du mâle est sécrétée par deux organes ovoïdes suspendus dans le serotum. Analysée par M. Vauquelin, elle a offert: eau 90, mueilage animal 6, phosphate de chaux 3, soude 1. C'est à la présence de cet aleali qu'elle doit la propriété de verdir le sirop de violettes; mais ee n'est pas dans cette composition que réside la qualité la plus merveilleuse : la liqueur séminale est véritablement un monde animé. En effet, quand on l'examine au mieroseope, on y voit des milliers d'animaleules ayant une tête arrondie, une queue effilée, et se mouvant avec célérité: nous verrons que ce sont eux qui sont les agens de la fécondation. Ils ne se montrent pas avant l'âge de la puberté, et l'on n'en trouve plus chez les vieillards; il n'en existe jamais eliez les hybrides, ineapables de se reproduire, tels que le mulet; et la semence des animaux n'en est pourvue qu'au temps du rut. Cette partieularité ne se présent<mark>e</mark> dans aucune autre de nos humeurs.

Telle est la qualité de cette lymphe précieuse, attribut de la virilité, lorsque sa composition n'est point altérée. Mais plusieurs causes peuvent l'amener à un état de dégénérescence : elle perd dc sa viscosité et de ses principes de vie chez celui qui en dissipe trop souvent les matériaux; les organes, fatigués, perdent l'énergie nécessaire pour l'élaborer; mais un repos raisonnable peut toujours en régénérer les sources : elles : sont, au contraire, à jamais taries ou cor-rompues pour celui qui, dès son bas âge,. en prodigua les trésors. On ne saurait trop peindre les épouvantables suites de ce vice honteux qui s'attache à l'enfance comme un ver funeste aux premières racines d'un jeune arbre, et comme lui détruit toute espérance des fruits à venir.

Mais suivons la nature dans ce grand acte, où chaque fois elle renouvelle le miracle de la création, où chaque fois elle amène deux individus à procéder, uniquement dans ses vues, à leur destruction partielle: elle les aveugle en quelque sorte sur

leur ruine, en les environnant de la plus forte illusion. Ils sc cherchent, sc trouvent, ne voient plus que le plaisir! le plus grand désordre s'empare de la circulation, le sang se dirige en abondance vers l'appareil exalté. Les corps caverneux se gorgent par son afflux; tout l'organe entre en turgescence; le dartos, en se resscrrant, élève les glandes séminales; les vésicules du même nom, où la semence est tenue en réserve, ressentent l'irritation que les parties externes éprouvent dans l'embrassement; leurs parois contraetiles, pressécs en outre par les releveurs de l'anus, qui sont eonvulsés, chassent la liqueur; la prostate en sécrète une autre qui lubrésie le canal et délaie la semence; tous ces fluides, versés par différens conduits autour du verumontanum, sont expulsés par la contraction convulsive des muscles périnécns, jointe à la contractilité des parois de l'urètre. La liqueur est dardée au milieu des organes féminins qui doivent l'admettre.

Ceux-ci entrent également en orgasme. Les tissus érectiles qu'ils renferment font épanouir toutes ees parties, et en resserrent l'entrée, au point que l'introduction de l'organe séminifère serait gênée si un fluide muqueux, fort analogue à celui de la prostate, n'humeetait en ee moment le pourtour et la surface interne des parties sexuelles. Une convulsion générale accompagne ces phénomènes; elle est ressentie dans les extrémités les plus éloignées. Si l'on excepte le délire voluptueux qui suit, elle ne saurait être mieux comparée qu'à l'état d'un animal qui meurt d'une hémorrhagie artérielle. Mais à peine le sacrifice est-il consommé, que le dégoût, la lassitude et le sentiment de la perte succèdent à l'enthousiasme.

## § II. De la fécondation.

La seule sécrétion de la femme, dans cet acte, est une mucosité dont l'usage est, comme on voit, fort accessoire; ainsi nous n'aurons point à discuter les opinions surannées sur le mélange des semences des deux sexes. Voici des théories plus vraies et plus récentes: la matrice, dans l'orgasme vénérien, jouit d'une faculté absorbante; elle pompe la semence déposée dans la cavité vaginale, et en même temps les pavillous des

trompes de Fallope s'appliquent sur l'ovaire: la semence suit peu à peu ee ehcmin, et arrive enfin à l'ovaire.

Il paraît que c'est là que s'opère la fécondation; ear on a vu des fœtus sc développer dans l'ovaire même et jusque dans le ventre, lorsque les ovules avaient sans doute échappé à l'action préhensive des pavillons; on a vu enfin des grossesses de la trompe elle-même.

Les anciens, qui eroyaient que la femme fournit, non pas un germe, mais une scmenec dont le mélange avec celle de l'homme eonstitue les rudimens du nouvel être, plaeèrent l'instant de la conception à diverses époques qui, dans leur eroyance, devaient être fort rapprochées de l'union des sexes. Ils faisaient encore dépendre la fécondation des dispositions que les individus apportent à l'acte qui la doit produire : les développemens qui suivent nous feront connaître ee qu'il peut y avoir de probable à cet égard. On sait anjourd'hui que la semence de l'homme contient le principe de la fécondation, que la matrice la retient et l'absorbe, et que son contact avec le germe contenu PHYSIOLOGIE.

dans une des petites vésieules de l'ovaire; y développe la force formatrice. La fécondation est done un acte lent et non point instantané; on ne peut lui donner une date certaine que du moment où l'ovule est descendu dans l'utérus, c'est-à-dire du troisième au douzième jour dans les mammifères, soit que la semenee lui soit portée par les trompes, soit que l'ovule vienne par ees eananx la chercher.

Comment eette féeondation s'opère-t-elle? suffit-il d'une aura seminalis, eomme on l'a dit? D'abord Haller a vn de la liqueur séminale arriver jusqu'à l'ovaire; ensuite les œufs exposés à la vapeur spermatique n'ont pu être féeondés artificiellement, tandis qu'ils, l'ont été par la liqueur même comme nous: l'allons voir. La partie réellement féeon-dante du fluide séminal est l'animalcule! que nons avons dit qu'on y remarquait. Spallanzani avait déjà féeondé des œufs de? grenouille en versant dessus la semence du mâle qu'il avait reeueillie; et il avait empêché la fécondation en habillant celui-ei d'un taffetas ciré pendant l'acte de la copulation.

MM. Dumas et Prévost out pénétré encore plus avant dans le mystère; après avoir observé que les animalcules n'existaient dans la liqueur séminale qu'autant que l'animal se trouvait dans les conditions propres à opérer la fécondation, eomme nous l'avons dit ei-dessus, ils ont tué les animaleules dans le sperme, aumoyen de l'étineelle électrique; ou bien en ont privé cette liqueur par la filtration; ils n'ont, dans aueun de ces eas, pu féconder les œufs avec le liquide ainsi traité; tandis que les animaleules restés sur le filtre et délayés de nouveau ont féeondé des œufs de la même ponte. Ainsi donc, autant que l'analogie peut permettre de conclure de ees faits à l'homme, l'animaleule porté sur l'ovaire s'insinue dans un des œufs de cette grappe, et y développe, comme dans une gangue, les rudimens du nouvel individu. Nous sommes donc des animaux ovipares; toute la différence entre notre génération et celle d'un poulet, est que notre œuf éclot dans le sein de notre mère, et celui du poulet au deliors. MM. Rolando, Dumas et Prévost eroient que le système nerveux

est fourni par l'animalcule, et le système cellulo-vasculaire par la mère.

Rien n'est certain dans cette manière de voir. On ignore aussi pourquoi l'enfant tient plutôt du tempérament de l'un que de l'autre des parens, ou offre de la ressemblance avec eux. Rien non plus ne saurait éclairer sur la raison qui fait développer un sexe plutôt qu'un autre. On a attribué à l'un des ovaires ou à l'un des testicules la sécrétion exclusive des mâles et des femelles. L'extraction successive de l'un ou de l'autre organe n'a pas empêché de procréer alternativement les deux sexes.

On a peut-être plus de raison de eroire que la beauté et l'esprit des enfans tiennent à l'attention que les individus apportent à l'acte primordial de la génération; quelque chose en effet peut-il être plus funeste que l'indifférence dans un acte dont la source est la plus grande des exaltations? On a dit encore que la procréation d'un enfant du sexe féminin était le résultat de l'état de faiblesse temporaire ou accoutumé dans lequel se trouvait le père au moment de la fécondation.

## § III. Du développement de l'embryon.

Quoi qu'il en soit de ces causes premières toujours mystérieuses, de ce premier état où l'ovule ne présente qu'une mucosité du volume d'un grain d'orge, il passe successivement à l'état d'embryon et de fætus, avec les eireonstances que nous allons décrire.

Saisi par le pavillon, l'ovule est absorbé par la trompe de Fallope et conduit à l'entrée de l'utérus. La surface interne de cet organe s'est enduite d'une substance séroalbumineuse que les uns attribuent à une dégénéreseence de la semenee, et d'autres à une lymphe plastique qui s'est exhalée. Elle ne forme qu'un feuillet; mais l'ovule, entrant dans l'utérus, soulève un point de la membrane eaduque, et s'interpose entre l'utérus et cette membrane, dont les deux feuillets doublés forment autour de l'embryon une séreuse accidentelle. Le pourtour de cette poehe, qui cireonserit le fœtus, eontraete adhérence avec les vaisseaux du placenta. Cet organe vasculaire et spongieux s'organise entre l'embryon et la paroi utérine,

eomme par suite de l'inflammation qu'y dé-

veloppe la présence de l'embryon.

· L'utérus dès lors aequiert une augmentation qui ne tient pas seulement à une ampliation, mais à une sur-nutrition de ses parois. Au troisième mois, il remplit tout le petit bassin; au quatrième, il dépasse le détroit supérieur; au einquième, il est à deux travers de doigt de l'ombilie; à six mois,. il l'a dépassé de deux pouces; les viseères. sont de plus en plus refoulés en haut ett gênés, et le ventre fait saillie. Les autres organes expriment sympathiquement leur participation à ee nouvel état; ainsi les troubles de l'appareil digestif. s'annoucent par des nausées, des vomissemens, des appétits bizarres. A ces changemens physiques répondent d'autres changemens dans le moral: une plus grande susceptibilité qui demande à être ménagée, des désirs bizarres, de l'irascibilité, des goûts et des affections. opposées à celles qui sont habituelles, etc.

## § IV. De la vie du fœtus.

Cependant le produit de la fécondation offre bientôt la forme et la grosseur d'un haricot. La partie supérieure se distingue par deux petits points noirs qui seront les yeux. Sur la ligne dorsale on apereoit une rainure un peu renflée supérieurement : e'est le rudiment du système nerveux; immédiatement après apparaît le cœur; mais les premières apparences du sang se manifestent, d'après MM. Dumas et Prévost, dans les vaisseaux qui vont au eœur. Les oreillettes se distinguent avant les autres eavités de eet organe; viennent ensuite des points blancs qui s'aperçoivent de chaque eôté de l'axe nerveux : ce sont les vertèbres rachidiennes. L'embryon a déjà beaucoup acquis dans toutes les dimensions. Vers le troisième mois, ou le cinquième, d'après Hippoerate, si c'est une fille, il prend sa position, et le tressaillement de ses entrailles est pour la femme un présage assez certain de la maternité.

Le fætus vit dans le sein de sa mère d'une manière bien différentede celle du nouveauné et de l'adulte. En premier lieu, il ne respire pas: ainsi le poumon est chez lui comme un organe nul. C'est le placenta qui le remplace dans ses fonctions, avec les modifications suivantes: ee qui se passe dans

la eireulation de l'adulte n'est plus applicable ici, il n'existe que la force impulsive du eœur et une oscillation qu'on présume imprimée par le foic d'un côté et les veines placentaires de l'autre. Le fœtus n'hématosant pas, regoit le sang de la mère et le lui rend par l'intermède du placenta, après qu'il s'en est approprié les principes. Le placenta est un gâteau spongieux auquel les vaisscaux utérins donnent naissance. On pense que les capillaires utérins s'abouchent avec les troncs placentaires dont le calibre est proportionné à leurs usages: Mascagni y a découvert des lymphatiques très-volumineux. Le fœtus tient au placenta par le cordon ombilical; il n'y est pas immédiatement appliqué: la membranc chorion et l'amnios l'en séparent. Cette dernière est unc sércuse entre les deux feuillets de laquelle existe une atmosphère aqueusc qui offre à l'enfant un contact doux et mollet. Du placenta part le cordon ombilical formé de la veinc de même nom, et portant le sang artériel des deux artères eorrespondantes qui ramènent le sang veincux du fœtus, et du prolongement des membrancs chorion et amnios qui se conti-

nuent, selon quelques-uns, avec la peau de l'ombilie du fœtus. Le sang artériel est dirigé par la veine ombilieale vers le foie, où elle se divise; de là il entre, par la veine-eave inférieure, dans l'oreillette et la chambre droites. Cette dernière n'est point isolée de la gauche; leur eloison commune est percée du trou de Botal. Le sang entre done dans le ventrieule gauelie en partie; de là il est lancé par la erosse de l'aorte vers la tête en très-grande partie. Cet organe ne reçoit done que du sang artériel. La portion du même sang, qui n'est pas entrée dans le ventrieule gauche, ne se porte pas, comme chez l'adulte, à l'artère pulmonaire. Ce vaisseau, alors presque nul, est remplacé par le canal artériel qui débouehe dans l'aorte, au-dessous de sa eourbure. Le sang veineux rapporté de la tête par la veine-eave supérieure ne se mêle point dans le ventrieule droit au sang artériel. Leurs eolonnes se eroisent sans se heurter; mais ee sang veineux passe par le eanal artériel et se mêle seulement dans l'aorte descendante, à la seconde division du sang nonveineux. Ces deux fluides, bien moins oxigénés que la eolonne sanguine qui se dirige

à la tête, descendent vivisier le bassin et les parties inférieures. Au niveau de la cinquième vertèbre lombaire, l'aorte descendante se bifurque et forme les deux iliaques, qui reprennent le chemin du cordon sous le nom d'artères ombilicales et retournent à la mère.

#### § V. De la parturition ou accouchement.

Le terme ordinaire de la gestation est de neuf à dix mois; on a vu souvent des enfans naître viables à sept mois. Tout le monde connaît l'histoire de Fortunio Licetti, médecin célèbre, qui naquit à cinq mois; son père le nourrit jusqu'au neuvième avec du lait sucré, en le tenant dans une atmosphère toujours uniforme et chaude. Pendant tout ce temps il ne cessa de dormir, semblable en quelque sorte à ces animaux qu'on nomme didelphes, qui passent une partie du terme de la gestation dans des replis extérieurs de la peau abdominale de leur mère, et ne donnent des signes évidens de leur existence qu'au moment de la véritable naissance, c'est-à-dire de leur sortie de ces sortes de poches.

On a voulu attribuer la cause de la parturition à différens états survenus dans l'organisation de la matrice; tels que l'épaississement de ses fibres ou un besoin de respiration qu'éprouve le fœtus, etc. Toutes ces raisons sont plus ou moins dépourvues de fondement. La même loi qui l'a fait se développer et adhérer aux parois de l'utérus, quand il ne pouvait vivre et croître que dans cet organe, l'en fait détacher lorsque l'organisation fétalc est parvenue à sou dernier point; comme un fruit dont la période de maturité est accomplie abandonne la branche qui l'a nourri. Quinze jours ou quelquefois un mois avant le travail de l'enfantement, la nature prend des mesures pour le rendre moins pénible. Ainsi la congestion qui sc fait vers ces parties les gorge tellement de sues, que les fibro-cartilages et les ligamens en sont tout détrempés et ramollis; cc qui dispose le bassin à se distendre sous les efforts que fait la tête de l'enfant. Des douleurs vagues se manifestent d'abord d'une manière irrégulière et peu prononcée; elles deviennent bientôt plus fortes et se font sentir de haut en bas, c'est-à-dire, du

fond au col de la matrice. Cet organe fait de violens efforts pour revenir sur lui-même, les membranes se rompent, les eaux s'échappent, la tête de l'enfant s'engage à son tour, et franchit les détroits du bassin dans les cas naturels et les plus fréquens. La tête se présente la première, l'oceiput dirigé en avant et la face en arrière; de manière que celle-ei est placée vis-à-vis l'une des symphyses saero-iliaques, tandis que le derrière de la tête eorrespond à l'une des cavités eotyloïdes, c'est-à-dire en présentant le plus petit de ses diamètres antéro-postérieurs au plus grand de eeux du détroit; et, à eet effet, elle exéeute un mouvement en are de eercle; la tête descend ainsi à travers le vagin, se montre au dehors, et est bientôt suivie des épaules et de tout le reste du eorps.

L'œuf humain se détache ordinairement en deux temps; les membranes restent après l'expulsion du fœtus, un quart d'heure ou une demi-heure. Lorsque le fœtus les entraîne en en poussant une partie au-devant de sa tête, on dit qu'il est né coiffé: les anciens nommaient ees enfans, Aggrippa. On sait que pour prévenir une hémorrhagie funeste au fœtus, on lie le placenta de son eôté. Il serait inutile d'en faire autant du côté de la mère: tout mouvement des fluides vers ee produit s'est arrêté, l'utérus se contracte sur lui et l'expulse comme un corps étranger.

Une fois les produits de la coneeption expulsés, toutes les douleurs de la femme sont dissipées et oubliées; il ne lui reste qu'un sentiment d'une profonde lassitude; mais sa durée est subordonnée au genre de vie, à l'éducation, et au courage qui en résulte : tandis qu'une femme délicate de la ville s'affaisse, par crainte autant que par bienséance, sous le poids qu'elle augmente encore d'une lassitude naturelle, la mère de la campagne met à contribution toutes les forces que la nature lui a laissées, et les ramène bientôt par celles que l'exercice ajoute à leur état normal, sans qu'il en résulte aucun accident (1).

<sup>(1)</sup> Voyez pour la pratique des accouchemens, le Traité de Chirurgie et de l'Art des accouchemens dans l'Encyclopidie PORTATIVE.

#### § VI. De la lactation ou allaitement.

La nature a terminé ses travaux de formation pour le nouvel individu, mais elle exige autre chose du sein maternel. Elle a pourvu à l'entretien de l'être faible qui vient de voir le jour; c'est l'organe des mamelles qui est chargé de cet office. Il est placé sur la poitrine. Cette position, qui permet à la mère la contemplation et l'amplexion amoureuse de son enfant, n'est pas une des moindres causes qui prolongent cette tendresse si nécessaire à l'enfance humaine.

La mainelle est un paquet de tissu eellulaire gracieusement arrondi, percé, dans
le milieu, d'un orifice qui se trouve au bout
du mamelon. Ce petit organe est un conduit dont les parois sont remplis d'un tissu
érectile analogue à celui du corps caverneux de la verge ou du clitoris, et comme
eux susceptible d'une dilatation voluptueuse.
Il est le canal où débouchent les conduits
excréteurs de la glande mammaire située
profondément. Le sein placé au-dessus de
l'organe de la circulation, en reçoit une oscillation par les parois du thorax; il accuse

ainsi les troubles assez fréquens de cette fonction chez ee sexe sensible. La peau du sein, toujours fine et plus blanche et délicate que dans les autres parties, est sillonnée de veines bleues; leurs gracieux contours forment un des premiers agrémens de la femme.

Dès les premiers temps de la grossesse les mamelles se sont gonflées, tous les efforts désormais se portent sur ces organes. Le lait des premiers temps est séreux et laxatif, c'est pourquoi l'on recommande avec tant de soin aux mères de ne le remplacer par celui d'aueune autre femme; e'est presque un problème que l'aetivité de eette sécrétion comparée à la médioerité des artères qui se portent au sein ; plusieurs auteurs en ont eonelu que le lait n'était point séparé uniquement du sang, mais que dans sa composition entrait une eertaine quantité de lymphe versée directement dans les vaisseaux lactés par les lymphatiques qui semblent y aboutir.

Telle est l'esquisse rapide du grand phénomène de la reproduction dans l'espèce humaine

#### CHAPITRE II.

DES MONSTRUOSITÉS.

§ Ier. Fables des anciens et des modernes.

Avant de nous écarter davantage de l'époque de la naissance, disons un mot des vices congéniaux qui de tout temps furent le snjet d'un si grand nombre de fables : l'étude de la nature présente de l'intérêt jusque dans ses écarts. Les tritons, les syrènes, moitié hommes ou femmes et moitié poissons, les centaures, etc., de la mythologie; les prétendus hommes marins ou à tête de brochet et de cochon, mentionnés dans les chroniques du moyen âge et jusque dans la première moitié du dix-huitième siècle, tout, dans l'histoire des monstruosités, se réduit à un incohérent assemblage de récits bizarres, de descriptions inexactes et d'idées superstitieuses.

Les Égyptiens remarquèrent les monstres; mais ils crurent que notre espèce pouvait engendrer des animaux d'une espèce voisine. M. Geoffroy-Saint-Hilaire a présenté cet hiver la momie d'un fœtus acéphale, c'est-à-dire sans cerveau, dont la face imitait celle d'un singe. Elle avait été trouvée dans les catacombes d'Égypte, parmi des momies de ces quadrumanes, à côté d'autres catacombes réservées à notre espèce.

### § II. Théorie des monstruosités.

De nos jours un grand pas a été fait dans la connaissance de l'organisation. On sait que les organes se développent successivement, en présentant à diverses époques les combinaisons propres aux animaux inféricurs : or, l'on conçoit que si la force formatrice, sclon l'expression des Allemands, a moins d'éncrgic que de coutume, le développement des organes peut se trouver arrété; ils seront imparfaits ou manqueront : ce sont les monstres par défaut. Si cette force présente au contraire un excès d'énergie, il y aura excès de développement : les organes croîtront en grandeur et en nombre audelà de leurs limites naturelles: ce sont les monstres par excès. Il est enfin des monstruosités dont nous ne nous occuperons pas, paree qu'elles ne frappent que les anatomistes; ce sont les transpositions de viscères.

Cependant la nature, dans ees éearts, s'assujétit à certaines limites. Jamais, par exemple, les cerveaux des animaux inférieurs, dans leurs monstruosités par exeès, ne se compliquent autant que celui de l'homme, quoique notre organe cérébral, dans nos monstruosités par défaut, ressemble à celui d'un être inférieur.

Les monstruosités présentent souvent une espèce de balancement, en vertu duquel l'exubérance de nutrition d'un organe entraîne l'atrophie plus ou moins complète d'un autre organe. Ainsi, chez beaucoup d'individus dont une main porte des doigts surnuméraires, la main ou le pied opposés ont des doigts de moins que dans l'état normal.

On a remarqué que les monstres du sexe féminin sont plus communs que ceux du sexe masculin dans la proportion d'un tiers; on attribue cette singularité à ce que, dans les premiers temps du fœtus, de même que dans les derniers degrés de l'échelle animale, il n'y a qu'un seul sexe, le féminin.

L'hérédité de certains vices de conformation semble être démontrée par quelques faits assez eurieux. On eite beaucoup de familles de sex-digitaires; mais la transmission ne se fait quelquefois qu'à une partie des enfans, quelquefois aussi à une seconde génération seulement, d'une aïeule à sa petitefille, etc. Il y en a qui eroient que bien des animaux qui nous présentent des organes inutiles en apparenee, les doivent à des viees de conformation perpétués de race en race. Les organes qui se développent les premiers sont eeux qui présentent le moins souvent des viees de conformation, tels que les viscères abdominaux, les vaisseaux, le système nerveux; eomme si la nature avait plus de peine à terminer qu'à commeueer son ouvrage, on qu'il devînt plus diffieile à mesure que le plan se complique davantage.

Le développement arrêté eause quelquefois la non réunion des organes génitaux de l'homme, connue sous le nom d'hypospadias : e'est ce viee qui a donné lieu de eroire à l'hermaphroditisme, qui n'existe jamais dans notre espèce. Lorsque le membre viril et le scrotum, au lieu de réunir leurs deux moitiés, restent divisés, le gland, ouvert, figure un clitoris qui semble, avec les parois fendues de la verge et des bourses, se continuer à des grandes lèvres. Les testicules, par suite du même vice de conformation, ne descendent pas de l'abdomen, où ils occupent une position analogue à celle des ovaires. L'individu est alors faible, lymphatique, a peu de barbe, la voix grêle, et les mamelles souvent très-développées. De même, chez la femme, lorsque par excès d'énergie le clitoris acquiert une grandeur insolite, les formes deviennent masculines, le menton se couvre de poils, etc.

Lorsque les os et les parties situées entre les yeux sont arrêtées dans leur développement, les deux yeux se rapprochent; mais, dans cette confusion, on reconnaît presque toujours les traces de deux yeux réunis: c'est ce qu'on nomme eyelopie ou monopsie.

§ III. De l'influence de l'imagination sur les monstruosités.

Quant aux causes de ces dissormités, on

ne saurait les indiquer d'une manière précise. On a cru long-temps que l'imagination des fenuncs pouvait y contribuer; mais il est reconnu aujourd'hui que l'imagination a plus de part dans cette croyance que dans les monstruosités qui en sont le sujet : à l'égard de la coïncidence entre la figure des nævi, ou taches, et l'objet qui excita un désire bizarre pendant une grossesse, entre un monstre et la vue d'un cul-de-jatte quand' unc femme est dans cet état, ces faits et leurs prétendues causes peuvent s'être rencontrés par hasard; mais la frayeur d'une mère, après de semblables rencontres, peut exercer sur son sein des influences bien plus certaines et plus dangereuses que la rencontre elle-même. Notre intention est de prévenir cette dernière conséquence, et non point de poser des bornes aux égards que les femmes ont droit d'attendre dans le moment le plus touchant de leur earrière.

### CHAPITRE III.

DES AGES.

## § I. De l'enfance.

Aussitôt sorti du scin maternel, l'enfant respire et vit de sa vic propre; tous ses tissus délicats sont pénétrés du stimulus par excellence, d'un sang oxigéné rutilant; ses sens, obtus par imperfection et défaut d'exercicc, ne sortent du somnicil qu'à la voix des sensations externes : ils ne détournent pas l'influence nerveusc qui se dirige toute sur les organes assimilateurs; aussi l'accroissement n'est-il dans aucun âge si rapide que. dans la première enfance. L'influence d'une si grande activité sur des ressorts si délicats, est exprimée par des vagissemens dont la cause est obscure. Si la douleur y prend quelque part, son cachet ni celui du plaisir n'impriment aucun caractère aux traits de l'enfant avant le troisième mois. Alors seulement il paie du premier et du plus doux sourire les peines de la maternité : malheur aux mères qui laissent mériter ce premier

tribut par un sein étranger! Les bienfaits d'une si riche nutrition se déploient sur tous les points. Une nourriture plus forte que le lait accumule des matériaux plus riches; les plis de la peau s'effacent, son tissu se durcit et s'épaissit, les organes la soulèvent et remplissent les aréoles sous-

jacentes.

Vers la fin du septième mois, les dents incisives moyennes de la mâchoire supérieure percent le tissu des geneives. Peu de temps après les incisives correspondantes de la mâchoire inférieure paraissent; puis les incisives latérales de la mâchoire supérieure et celles de l'inférieure; puis les dents canines, qui se montrent au deliors en suivant le même ordre que les incisives, c'est-à-dire l'éruption des supérieures précédant toujours celle des inférieures. De dix-huit mois à deux ans les petites molaires paraissent, mais dans un ordre inverse, celles de la mâchoire inférieure se développant avant eclles de la supérieure. Lorsque ces molaires sont sorties, la vie des enfans est plus assurée puisque les calculs sur les probabilités de la durée de la vie humaine prouvent que le

tiers des enfans qui naissent à une époque donnée meurt avant d'avoir atteint l'âge de vingt-trois mois. A ees vingt dents s'ajoutent deux nouvelles molaires à chaque mâchoire, vers la fin de la quatrième année. Ces dernières formeront dans la suite les premières grosses molaires. Elles diffèrent des précédentes en ce qu'elles doivent rester toute la vie, au lieu que les dents primitives ou de lait tombent à sept ans, dans l'ordre suivant lequel elles sont sorties des mâchoires, et sont remplacées par de nouvelles dents mieux formées, dont les racines sont plus longues et plus développées.

Tout le système osseux, qui n'était que cartilagineux en quelque sorte, devient compacte et en même temps s'aceroît en tous sens; les fontanelles de la tête s'ossifient. Vers le milieu de la deuxième année, l'enfant peut se tenir debout. Avant cette époque il serait dangereux qu'il l'essayât, les colonnes d'appui, trop flexibles, ploieraient sous le fardeau, se courberaient en divers sens, et la direction des membres serait vicieusement changée. C'est vers la tête que tendent les mouvemens vitaux dans l'en-

fance; aussi cette partie est-elle le siége des maladies propres à cet âge.

## § II. De la puberté.

La manière de vivre, l'éducation, les tempéramens, le sexe, et surtout le climat, influent sur la manifestation plus ou moins précoce des phénomènes de la puberté. Celle des filles précède d'un an ou de deux ans celle des garçons; dans les climats les plus chauds, elle devance de huit ans celle des climats les plus froids; la vic simple et souvent innocente des gens de campagne hâte moins cette époque que le régime recherché des citadins. Son époque dans nos climats est de treize à quinze ans pour les filles et de quatorze à seize ans pour les garçons.

De l'influence de l'encéphale, la vie passe alors sous l'empire du poumon. La poitrine se dilate, une riche sanguification fait déborder par torrent les sources de la vie. Les formes se dessinent fortement: mais c'est surtout à deux signes extérieurs, la barbe et la voix, que la virilité se reconnaît; la voix prend un accent d'abord rauque et voilé auquel

bientôt suceède un timbre grave et eependant sonore. Les parties sexuelles aequièrent en peu de temps le volume qu'elles doivent toujours conserver. Mais, chose inconcevable! cette révolution, la plus forte, la plus prompte, la plus importante de toutes celles qui ont lieu aux diverses phases de la vie, se fait sous l'influence du moindre de tous les organes, de celui qu'on pourrait considérer en quelque sorte comme exilé de l'économie: ôtez les testicules, plus de barbe, plus de voix, plus aucun des signes qui caractérisent l'homme.

Chez la femme, la voix se déploie aussi, mais beaucoup moins. Les parties sexuelles s'ombragent aussi de poils, mais plus rares que ehez l'homme; c'est le sein, en s'élevant et s'arrondissant, qui signale surtout cette période du développement de la femme. Son principal signe après celui-là, est l'émonetoire menstruel. L'utérus, qui en est le siége, et l'ovaire, prennent alors leur développement naturel. Cette évacuation périodique, connue sous le nom de règles, s'annonce ehez la plupart des femmes par tous les signes de la plénitude du système san-

guin, comme lassitudes spontanées, bouffées de chaleur au visage, teint vif et animé, et encore par des douleurs de reins et un eertain prurit dans les parties génitales. Le sang coule en plus ou moins grande abondance pendant quelques jours. La pesanteur générale se dissipe et la femme se sent soulagée. Les femmes à constitutions fortes et libidineuses gardent l'écoulement sanguin pendant plus long-temps; il est de 3 onces à t livre par chaque menstruation. On a beaucoup discuté sur les causes de cette dépuration: la moins physiologique est sans doute eelle qui l'attribue à la déclivité de l'utérus dans la station verticale; l'homme en effct et quelques espèces de singes seuls voient leurs femclles assujéties à cette congestion utérine. Ne semble-t-elle pas faite pour entretenir les organes dans un état d'excitation et d'énergic qui les rend aptes à la génération; et surtout ne doit-on pas la eonsidérer comme la portion de sang fabriqué pour la nourriture des germes qui se développeront par la suite? cn effct, elle cesse avec les grossesses et disparaît au terme de la vie sexuelle, c'està-dire à quarante ou quarante-cinq ans,

époque qu'on appelle l'âge du retour : elle ne paraît pas non plus pendant l'allaitement. L'ovaire est, comme le testieule de l'homme, le régulateur et le modérateur de tous ces ehangemens.

·Iei se termine le earaetère de l'enfance; l'adoleseent néanmoins voudrait jouer avec son nouvel état, mais e'est un piége que la nature lui ménage; elle lui apprend bientôt toute l'importance des fonctions qu'elle vient de lui imposer : les peines les plus euisantes suivent de près les plus innocens badinages, et la rose est à peine eueillie qu'on a ressenti ses épines. Peindrons-nous iei ees troubles charmans dans le principe, qui deviennent quelquefois si pénibles et dont les plus eruels souvenirs sont eneore pleins de donceurs? Le cœur seul peut les retraeer à l'âme, et celui qui serait obligé de ehereher autre part qu'en lui-même le tableau de cette noble passion, ne saurait y trouver aueun eliarme.

# § III. De l'âge viril.

Il eommence de la vingt-unième à la vingtcinquième anuée. Alors tout aceroissement

du corps en hauteur a cessé. Mais l'homme continue de croître dans toutes les autres dimensions. Ses formes, de rondes qu'elles étaient encore, deviennent carrées; tous les organes acquièrent un degré remarquable de solidité.

Cette période s'étend jusqu'à la cinquantième ou cinquante-cinquième année pour les hommes, et ne va gnère qu'à la quarante-cinquième pour les femmes; e'est dans cet espace que l'homme et la femme possèdent dans toute sa plénitude le caractère de l'espèce humaine. Au goût des plaisirs succèdent les passions qui raisonnent, l'ambition de la gloire ou des richesses, avec les soins qui en sont inséparables.

Il s'en faut bien pourtant que la fin de cette longue portion de la earrière humaine ressemble à son commencement. A vingt-einq ans l'homme est encore sous l'empire de l'organe circulatoire; mais à quarante, et mieux encore à cinquante ans, le système abdominal prévaut; l'homme vit un peu plus sous l'empire du ventre et des principaux viscères de cette cavité: sculs ils ne perdent pas et peut-être même ils acquièrent de l'é-

nergie. Cette prérogative est immédiatement nécessaire au maintien de l'existence; l'homme en profite pour se créer de nouvelles sources de voluptés; le caractère en reçoit une teinte particulière, qui résulte aussi des positions diverses au milieu desquelles s'est écoulée la vie.

## § IV. De la vieillesse et de la mort.

Nous n'envisagerons ici la mort que sous le point de vue physiologique. Or, dans ee sens, on la peut définir la cessation du mouvement vital. Quand rien n'en précipite l'époque, elle reconnaît pour cause un durcissement de la fibre, une espèce d'ossification, autant du moins que chaque tissu en est susceptible. En effet, depuis le moment où l'ovule n'est qu'une mucosité, tous les développemens successifs ne font qu'ajouter chez lui des solides. Enfin, comme la proportion de ces derniers doit être limitée pour que les fluides puissent les pénétrer, lorsqu'ils sont devenus prédominans avec excès, ils apportent un embarras à la circulation;. les tissus perdent l'élastieité qui leur est

nécessaire pour réagir sur les principes nutritifs; les moléeules restent engagées dans leur trame; le sang ne peut plus les reprendre et les dissoudre, il devient impropre à les stimuler; les organes et les appareils dans la composition desquels entrent ces tissus perdent leur énergie; les contractions museulaires et eelles des vaisseaux deviennent plus faibles, les sécrétions des follieules et des glandes moins actives; la peau se dessèche et se fend; l'atmosphère graisseuse qui la tenait soulevée se dissipe, les tégumeus peu contractiles se rident en s'affaissant; tout languit, tout se détériore: tel est l'état auquel nous conduit la vieillesse.

Le eerveau devient lent, paresseux; il ne crée plus ees fictions brillantes qui faisaient le charme de la jeunesse; il perd même bientôt ee qu'il avait acquis : la mémoire disparaît; toutes ses fonctions s'éteignent peu à peu; le souffle de la vic expire enfin comme la lumière d'une lampe qui n'a plus d'alimens.

Telle fut la mort de Fontenelle, telle serait celle de tout homme bien eonstitué ehez

qui tous les organes auraient toujours élé excités chacun selon sa capacité. Mais ces cas sont rares. Nous sommes comme ces vaisseaux qui font toujours eau sur quelque point, quand ils sont encore solides sur beaucoup d'autres. On voit ordinairement quelque partie de la machine attaquée : les puissances de la vie se portent tantôt sur un organe, tantôt sur un autre; elles s'y concentrent et l'inflammation en résulte; les autres organes sont négligés, et, comme tous les rouages de notre corps sont engrenés, quand l'un d'eux assez important, se trouve enrayé, l'équilibre est perdu, tous les autres s'arrêtent. De là les maladies qui ferment avant son terme naturel la carrière des neuf dixièmes de l'espèce humaine. Mais les derniers instans se ressemblent presque tous: les mouvemens des sens s'éteignent les preiniers; ceux de la vie instinctive les suivent bientôt.

La mort ne doit être aux yeux du sage et n'est réellement que le terme d'une traversée plus ou moins longue; mais pour tous, il est le même, et bien moins terrible qu'on ne se le figure ordinairement. Son approche est plus redoutable pour les spectateurs que pour le voyagenr lui-même. La mort est une extinction des sens, sa présence ne saurait done être perçue, puisqu'elle ferme les organes par où cette perception pourrait se faire. Buffon a prouvé bien éloquemment que la mort n'avait rien de douloureux en elle-même.

§ V. Durée totale de la vie humaine, et répartition des années sur chaque période de sa durée.

D'après ee qui préeède, il est faeile de voir que les auteurs qui ont comparé la vie de l'homme à une courbe, en ont offert une image assez exacte. Elle se compose en effet d'une période croissante, d'une période décroissante et d'un milieu. Les comparaisons qu'on en a faites avec une révolution diurne ou avec une révolution annuelle du soleil sont également justes; nous avons un midi, un soir et un matin. Nous pouvons également en faire quatre âges qui présentent des illusions dont les couleurs ressemblent parfaitement aux idées de plaisir ou de tristesse que charulystologie.

que saison fait éelore dans notre imagination. Si nous retranclions de notre existence les jours qui précèdent le développement et ссих qui suivent l'extinction de la virilité; de manière à n'avoir que la durée de la vie scxuelle, elle répondra assez bien à l'espace compris entre le crépuscule du matin et celui du soir; à la révolution d'une année dont on aurait supprimé les deux derniers mois de l'automne et les deux premiers de l'hiver, où par conséquent tout serait fleurs, fruits et récolte. Aiusi donc, de même que la somme des instans du jour où la lumière est intense surpasse de beaucoup celle des instans où elle naît et où elle s'éteint, et que le nombre des mois ou la nature est productive surpasse le nombre de ceux où elle reste dans l'inaction; de même aussi le temps que l'homme peut utiliscr pour lui et pour son, espèce est bien plus long que celui où il se trouve frappé d'incapacité. Ici, comme dans toutes ses œuvres, l'énergie de la nature l'emporte donc sur ses défaillances. Elle précipite également et l'époque qui doit répandre les germes de la vie et celle où doiyent tomber les dépouilles de la mort. Si le règne de la faiblesse égalait seulement en durée celui de la force, comment cette dernière, employée à soutenir l'autre, aurait-elle été libre de ressemer son avenir? l'équilibre n'aurait eu qu'un temps : il fallait nécessairement que le champ de la vie fût plus étendu que eclui de la destruction.

Peut-on préciser davantage ces aperçus, et donner la mesure en quelque sorte mathématique de chaque époque physiologique de la vie? Moïse, Hippoerate, Buffon et plusieurs physiologistes depuis lui, ont entrepris et sout venus à bout d'établir, d'après des tables de mortalité, d'une manière assez juste, la portée commune de la vie humaine. Ils varient tous entre les termes de soixante-dix et quatre-vingts ans. Tout réeemment un savant, prenant le second de ees termes pour le plus ordinaire, et y joignant une année pour la commodité du ealeul sans doute, a prétendu qu'en divisant le nombre quatre-vingt-un par eelui de neuf, sa raeine carrée, on pouvait trouver un certain nombre de fois ee facteur ou sa moitié pour chaque période de l'enfance, de la virilité, de la vieillesse et de la mort. Ainsi il place la fin de l'enfance à neuf ans, la première époque de la virilité à dix-huit, sa croissance jusqu'à vingt-sept, sa plénitude jusqu'à trente-six, sa première période de décroissement à quarante-cinq, de quarante-cinq à soixante-trois, son extinction; enfin, de cette époque à soixante-douze la vieillesse, et de celle-ci à quatre-vingt-un ans le commencement de la décrépitude.

On ne peut pas accuser ces calculs de n'être pas justes; cependant il faut convenir qu'on ne peut asseoir un terme commun que pour la duréc totale, parce que la distribution des époques est soumisc dans chaque sujet à des variations innombrables. En effet, le développement des divers âges varie, comme nous l'avons précédemnient observé,, suivant une foule de circonstances tenant aux idiosyncrasies, au régime, aux habi-tudes, aux climats, etc. Par toutes ces raisons il devient impossible de soumettre les âges à des divisions arithmétiques. Il est bien rarc qu'en physiologie on puisse rien asseoir d'une manière exacte et précise, car il n'existe jamais deux individualités parfaitement semblables: les généralisations y

demeurent presque toujours sans fruit réel.

Il est plus faeile d'établir des probabilités sur la durée de l'existence prise à ses différens âges, e'est-à-dire de préjuger d'après les résultats de l'expérience, combien d'années peut encore raisonnablement espérer eelui qui en a déjà un nombre déterminé. Il résulte des recensemens faits dans ee but, que le quart environ des enfans meurt dans les premiers onze mois de la vie, le tiers avant vingt-trois mois, la moitié à peu près avant d'avoir atteint l'âge de lmit aus; les deux tiers du genre humain périssent avant la trente-neuvième aunée, les trois quarts avant la einquante-unième. En sorte que de neuf enfans qui naissent, un seul arrive à soixante-dix ans; de trentetrois, un seul à quatre-vingts; et sur deux cent quatre-vingt-onze, un seul à quatrevingt-dix; et enfin un seul sur onze mille neuf eent quatre-vingt-treize, languit jusqu'à cent ans révolus.

Suivant Buffon, un enfant qui vient de naître compte pour terme moyen d'existence, huit années; l'enfant d'un an, trente-linit; celui de sept ans, qui a passé la première dentition, quarante-deux ans et trois mois; après cette époque, la somme des probabilités diminue progressivement, en sorte qu'après la quatorzième il n'est plus permis d'espérer que trente-sept ans et einq mois; après la trentième, vingt-huit ans encore; enfin, après quatre-vingt-quatre ans, une seule année; de la quatre-vingt-einquième à la quatre-vingt-dixième, la probabilité reste la même. Passé ce temps, rien n'est plus préeaire que l'existence.

Des observations faites dans ees derniers temps, il résulte que la durée moyenne de la vie liumaine s'est acerue de deux à trois années, prolongation que l'on doit incontestablement au bienfait de la vaceine. Il faut y joindre la suppression de la vie monastique et quelques autres influences morales, telles que la plus grande aisance répandue par la division de la grande propriété dans la classe du peuple. « Doit-on y ajouter, dit ingénieusement M. Richerand, l'énorme consomnation d'hommes qu'entraînait un état de guerre habituel? En serait-il de l'espèce liumaine comme de toutes les autres productions dont la masse augmente avec

les demandes et les besoins des consommateurs? ou bien, enfin, les sociétés humaines ressembleraient-elles à ees animaux dont les garennes ou les volières se dépeuplent si l'on néglige d'en enlever périodiquement un eertain nombre d'individus? »

### CHAPITRE IV.

Des tempéramens.

Les nuances sont si peu marquées, les variétés tellement mêlées, que les prétendus caractères que l'on a voulu assigner aux tempéramens ne peuvent presque jamais se réaliser par l'observation; toutefois la distinction des types forcés qui se rencontrent à la vérité très-rarement sans mélange, mais qui excreent une puissante influence alors même qu'ils se confondent, n'en est pas moins intéressante pour la science et très-utile dans la pratique de la vie. On désigne par le mot tempérament certaines constitutions dans lesquelles un système d'organes ou un système de fluides l'emporte sur les autres fluides et les autres organes, et détermine,

par la nature de son influence, le caractère moral de l'individu, qui dès lors peut être apprécié d'après l'habitude extérieure de son physique. On désigne par le terme d'idiosyucrasies les tempéramens individuels résultant, dans chaque personne, d'une manière d'être particulière qui distingue son tempérament de tout autre avec lequel il a cependant beaucoup de ressemblance.

On compte quatre tempéramens principaux : le sauguin, où le système circulatoire domine; le bilieux, où les viscères abdominaux l'emportent ; le lymphatique, où l'élément pituiteux efface les autres; et enfin le tempérament nerveux, où ce système jouit d'une très-grande irritabilité. Ces deux derniers sont le propre de l'enfance des deux sexes, ainsi que du sexe féminin seulement,, dans tous les âges. Les tempéramens bilieux et sanguin sont au contraires caractéristiques du premier sexe et de tous les deux depuis un certain âge de la vie. Tous ces genres néanmoins sont tellement alliés, que cette distinction sera quatre-vingt-dix fois sur cent idéale; cependant, dans le plus grand nombre des cas, l'influence des lumeurs qui dominent dans le mélange se fera sentir, et modifiera en conséquence le carac-

tère et les passions de l'individu.

Quand on voit un homme dont le pouls est vif, fréquent, régulier; le teint vermeil, la physionomie animée, les formes douces quoique bien exprimées, les cheveux blonds-châtains, on ne craint pas de se tromper en prononçant que la susceptibilité nerveuse est vive, mobile et rapide; son caractère, ses passions changeantes: elles auront la boune chère, l'amour pour objet; ses maladies seront toutes inflammatoires et aiguës: c'est là le type d'un tempérament sanguin. Nous trouvons ses traits physiques dans l'Antinoüs et l'Apollon, sa physionomie morale dans les vies de Marc-Antoine et d'Alcibiade.

Que nous fixions au contraire un homme dont le pouls est fort, dur et fréquent, les veines saillantes, la peau jaune comme hâlée, les cheveux noirs; nous ne nous tromperous pas en prononçant que chez cet individu l'attention est soutenue, la sensibilité vive, les passions violentes et opiniâtres, le caractère inflexible: tels sont les instrumens dont la Providence se sert pour changer les déstinées du monde ou renouveler la face des sciences. Les César, les Brutus nous fournissent les types des hommes bilieux. La mélancolic, l'hypocondrie empoisonnent souvent leur carrière.

Qui est-ce qui u'a pas vu ces tristes tempéramens, à chairs molles décolorées, aux clieveux blonds ou cendrés, au pouls lent, faible ct mou, aux formes arrondies sans expression; dont toutes les actions vitales sont plus ou moins languissantes, la mémoire infidèle, l'attention peu soutenuc? Ces individus sont éloignés des vices contme des vertus; nés très-souvent dans la misère plébéienne, rien ne saurait les en retirer: leurs passions sont aussi faibles que leurs moyens de les satisfaire, et si l'histoire nous entretient de la nullité d'un Pomponius Atticus, il fallait que sa naissance l'eût porté, sans son sccours, sur un théâtre où la nature ne l'avait point destiné à figurer. Tel est le type des tempéramens lymphatiques.

Les femmes vaporeuses dont les volontés sont absolués, les hommes maigres, irritables, versatiles et prompts, faibles et peu hardis, nous offrent un exemple du tempérament nerveux: rarement naturel ou primitif, ee tempérament dépend souvent d'une vie sédentaire et trop inactive, de l'habitude du plaisir, et de l'exaltation des idées entretenues par la lecture des ouvrages d'imagination. Les vapeurs, les maux de nerfs, aussi souvent imaginaires que réels, sont dévolus à ees eonstitutions.

### CHAPITRE V.

DES VARIÉTÉS DE L'ESPÈCE HUMAINE.

§ Ier. Origine des races.

Quorque notre espèce, en raison de sa supériorité à tous égards, varie bien moins dans ses formes générales que toutes les autres, on ne laisse pas d'y rencontrer plusieurs nuances assez marquées; on les distingue par le nom moins tranché de races ou variétés; leurs différences portent sur la couleur de la peau, la configuration de la tête, et la conformation particulière des traits, auxquels, accessoirement, se joignent les caractères tirés des mœurs et de la civi-

lisation. Le beau idéal des traits, tel que nous le concevons par rapport à nous-mêmes, est l'ovale de la figure et la rectitude de la station. Ces deux conditions se trouvent réalisées dans les belles proportions que nous présente l'Apollon du Belvédère; et le dernier terme de dégradation de ces mêmes formes se trouve dans le genre de l'espèce des singes, la plus voisine de la nôtre.

Ccux qui admettent parmi les hommes des variétés réclles, supposent que chacune d'elles, sortie telle qu'elle est des mains du! Créateur, s'est perpétuéc dans son genre;; mais, forcés de convenir avec tous les autres, que bien des terres nouvellement connues ne sont habitées que depuis quelques siècles, et présentent des variétés d'hommes. qu'on ne saurait faire dériver de celles de l'ancien monde, ils sont obligés de les sup-poser récemment sorties des mains du Créateur; ils allèguent, à l'appui de cette opinion, que l'homme est d'une origine très-nouvelle dans le monde. En effet, l'on trouve les traces de mille espèces perdues d'animaux, ainsi que de celles qui existent au-

VARIÉTÉS DE L'ESPÈCE HUMAINE. 260 jourd'hui, dans des terrains dout la formation remonte aux époques les plus reculées, antérieures même au déluge ; jamais au contraire, l'on n'a découvert les ossemens d'un homme fossile. Il n'est donc pas nécessaire que toutes les créatures datent de la même époque, ni parmi les créatures d'un même genre, toutes les variétés qu'on y remarque. Il n'est point non plus de raison pour que notre espèce, qui paraît la plus ancienne, ait assisté à cette merveille subséquente; mais suffit-il, pour y croire, de nous montrer ees hommes dans l'enfance, tels, par exemple, que les Hottentots et plusieurs autres peuples dont les terres semblent nouvellement sorties de dessous les caux?

Ceux qui pensent que l'homme n'est qu'une grande famille issue d'une scule et même souche, éprouvent aussi quelques difficultés. Par exemple, ils ne manquent pas d'attribuer les variétés que l'on distingue à l'influence des climats, et surtout celles qui ont la couleur pour objet, à l'influence du soleil. Mais l'on trouve sous les terres tropicales, telles que celle de Diémen, des hommes aussi noirs que ceux qui vivent sous l'équateur. Les nègres dans les pays froids, et les blancs dans les elimats brûlans, conservent leurs teintes et leurs traits caractéristiques, lorsqu'ils ne se mésallient pas. L'on a du moins des observations de ce genre qui remontent à la date de trois à quatre siècles. Enfin, si des extrêmes on passe aux nuances intermédiaires, l'on voit que les races hyperboréennes sont brunes, bien loin d'être blanches, tandis que les peuples des pays tempérés et visités par le soleil sont beaucoup moins foneés. Cette question n'est done point eneore résolue par la physiologie; mais la puissante influence des eirconstances extérieures, des habitudes et des mœurs sur l'organisation des êtres, fait bien pencher la balance des probabilités en faveur de la dernière opinion, qui réunit de plus, encore, les données historiques et les traditions sur la création de l'homme et sur sa dispersion.

§ II. Division de l'espèce humaine en quatre races.

Quoi qu'il en soit, la peau se présente in-

colore eliez le Blanc, noire eliez le Nègre, jaune ehez le Mongole, euivrée ehez l'Amérieain, bistre ehez le Hottentot, etc. On sait que son principe colorant réside dans la eouehe du derme qui se trouve au-dessous du corps muqueux de Malpighi. Mais ehez le Nègre, il est à remarquer que ce n'est pas seulement dans la peau que réside ee principe eolorant; tout le reste du eorps en est imprégné; la substance corticale de son cerveau en est teinte ainsi que les parenehymes. de tous ses organes; ses eheveux sont laineux et erépus: quelques-uns regardent ee phénomène comme l'effet d'un feutrage que produit la grande chaleur. Leur angle facial est de 75°, e'est-à-dire moindre de 5° que dans la race blanche. On reneontre même des individus chez lesquels eet abaissement du front va jusqu'à 65°, ee qui diminue beaueoup la eapacité des organes encéphaliques, et rapproche ees êtres de la condition des animaux moins privilégiés que l'homme pour l'intelligence. Le trou occipital chez le Nègre, est plus reculé, la jambe plus arquée, le mollet moins élevé et moins fort, la plante du pied moins eoneave, d'où lui

vient cet air éreinté: son museau saillant et ses grosses lèvres rapprochent évidemment cette race des singes. La plupart des peuplades qui la composent étaient toujours restées presque barbares; mais la république d'Haïti nous fait voir en ce moment qu'elle est susceptible de civilisation.

La race mongolique, qui paraît être originaire des monts Altaï, règne depuis la petite Tartarie jusqu'à l'Oeéan oriental. Elle se compose d'un grand nombre de peuples nomades, tels que les Kalmoucks, les Kalkirs, les Mantchéoux. Les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Kamchatdales, et plusieurs tribus de Cosaques en font partie. On pourrait y rapporter la plupart des peuplades hyperboréennes, les Esquimaux, les Lapons, etc. Ces peuples, en général, ont une tête énorme en proportion du reste du corps, de très-petits yeux fort écartés, des joues larges et applaties, une peau naturellement ridée à tous les âges; leur taille est médioere. A part les Japonais et les Chinois dont la civilisation est stationnaire, ils vivent tous nomades et à demi sauvages.

VARIÉTÉS DE L'ESPÈCE HUMAINE. 273

Une race beaucoup plus belle est celle des *Malais*; elle n'occupe aucun continent, mais elle est répandue sur les côtes de tontes les îles de l'Archipel indien et de la mer du Sud. On trouve une branche de cette race aux cheveux frisés et au teint noir, qu'on appelle les *Papous*; elle ressemble plus à la race éthiopique ou uègre qu'à la malaise; elle est répandue dans la Nouvelle-Hollande et quelques îles voisines.

La plus belle de toutes les races est la caucasique, à laquelle nous appartenons: elle paraît originaire des chaînes du Caucase, qui sont encore habitées par les plus beanx peuples du monde, les Géorgiens et les Circassiens. Un premier rameau a fourni plusieurs peuples de l'Asie; un autre rameau a fourni les peuples de l'Inde, de la Germanie et les Pélages; mais il avait été précédé en Europe par les Celtes, venus du Nord, et confinés aujourd'hui aux extrémités les plus occidentales.

Quelques - uns font; des peuples hyperboréens, une race particulière; mais s'il en est une qui paraisse devoir sa constitution au climat, e'est bien celle-là. On retrouve dans la plupart de ces peuples, et notamment chez les Lapons, tous les traits des Tartares, mais plus en raccourci et comme rapetissés par le froid. Les Ostiaques, les Samoièdes présentent, sous la même latitude, les caractères des peuples asiatiques dont ils sont comme des tribus égarées. Les Groënlandais semblent avoir tiré leur origine de ces derniers: leur proximité rend la migration très-possible.

La race américaine ne saurait être considérée à part, puisqu'elle a dù être formée par les précédentes. La plupart des naturalistes croient, avec Buffon, que ces peuplades sont provenues, ou des Lapons de l'ancien monde par le Groënland et la terre de Labrador, ou des Kamtehadales par l'Archipel russe et la Californie.





# BIOGRAPHIE

DES PHYSIOLOGISTES LES PLUS CÉLÉBRES,

TANT ANCIENS QUE MODERNES (1).

ASELLI (Gaspard), médeein, né à Crémone, dans le xvie siècle, fut professeur d'anatomie à Pavie, et s'y fit un nom par la découverte des vaisseaux laetés. Il fut aussi en quelque sorte l'auteur de la découverte des vaisseaux absorbans; on avait cru jusqu'à lui que l'absorption se faisait par les veines; mais dès qu'on sut que la partie untritive des alimens était puisée dans la masse alimentaire, et portée dans le sang par un ordre de vaisseaux partieulier, on soupçonna que l'absorption n'était pas plus exercée ailleurs par les veines. L'éveil fut donné à l'observation, et la découverte des vaisseaux eltylifères, par Aselli, mit ainsi sur la voie de celle de tout le système absorbant.

BARTHEZ (Paul-Joseph) naquit à Montpellier le 18 décembre 1734, peu de temps après la mort du fameux Stant, dont il fut en quelque sorte le continuateur. Il mournt le 15 octobre 1806, n'ayant jamais voula se laisser

<sup>(1)</sup> Beaucoup d'articles placés dans d'autres traités auraient pu être répétés ici ; nous y reuvoyons.

opérer de la pierre, et âgé de 72 ans. On possède de cet auteur un traité de physiologie de l'homme, qui est surtout remarquable par la théorie du principe vital.

BICHAT. Voy. la Médecine et l'Anatomie. BOERRHAAVE. Voyez la Biographie de la

Chimie et de la Médecine.

BONNET (Charles). Voyez la Biographie

de la Botanique.

CABANIS, médecin, philosophe et littérateur distingné, né à Couai en 1757. Il se lia avec d'Holback, Franklin, Jefferson, d'Alembert, Diderot, Condillac, Thomas, et tous les premiers hommes de lettres du temps. En l'an 111, Cabanis fut nommé professeur d'bygiène, puis élu membre de l'Institut national des sciences et des arts, représentant du peuple au conseil des cinq cents, enfin membre du sénat conservateur. An printemps de 1807, après un léger repos, il fut frappé d'apoplexie.

CAMPER. Voir la Biographie de la Chirurgie. CHEZELDEN. Voyez la Biog. de la Chi-

rurgic.

DODART, né à Paris en 1634, fut conseiller-médecin de Louis XIV, et membre de l'Académie des sciences. La Physiologie lui est redevable d'une théorie sur la production de la voix, bien-différente de celle de Ferrein: celui-ci comparait les cordes vocales de la glotte à des chanterelles d'un instrument à cordes. Dodart, avec plus de vraisemblance, compara leur effet à celui des lèvres dans l'action de siffler. Dodart était un homme pieux et bien-

faisant. Il mourut en l'an 1707.

FERREIN (Antoine), médecin anatomiste, naquit en 1793, à Fresque-pêche en Agénois. Il est un des premiers qui ait fait à la physiologie de nos organes l'application des lois physiques. Ce fut sur le mécanisme du larynx dans la production de la voix, qu'il composa son fameux Mémoire, inséré dans la collection de l'Académie des sciences.

FONTANA (Félix), savant physicien et naturaliste italien, est né le 15 avril 1730, à Pomarolo, petit bourg du Tyrol. L'empereur Frauçois Ier, alors graud-duc de Toscane, le nomma professeur de physiologie à Pise. Le grand-duc Léopold, depuis empereur, l'attacha à sa personne, et lui fit fouder le cabinet d'histoire naturelle de Florence. Il mourut âgé de 75 ans. On lui doit des expériences microscopiques sur l'organisation du tissu des nerfs, sur leur distribution dans les organes, sur la nature de leur influx, etc.

GALLIEN. Voyez la Biographie de la Médecine. L'usage des parties du eorps humain renserme des idées physiologiques que l'état ac-

tuel de la science ne désavoue pas.

GALVANI. Voyez la Biogr. de la Physique. GRIMAUD (Jean-Charles), célèbre profes senr de l'ancienne université de médecine de Montpellier, naquit à Nantes en 1750, et mourut dans la même ville le 15 août 1789. Il se fit remarquer par sa thèse sur l'irritabilité, et par son traité de Physiologie générale.

HALLER, anatomiste, botaniste, poète allemand, savant presque universel, naquit à Berne en octobre 1708, d'une famille qui avait souvent exercé les charges principales de cette république. Il commenca à étudier la médecine en 1723, et fut successivement professeur d'anatomie à Berne et à Goëttiugue. En 1753, il revint à Berne, où il remplit toute sorte de magistratures et d'emplois honorables. La gontte tourmenta beaucoup sa vieillesse. Il mourut le 12 décembre 1777, à l'âge de 70 ans, observant jusqu'à son dernier moment la marche de sa vie, indiquant ensin par un signe le moment où son pouls s'arrêta. Il eut trois femmes et onze enfans. Haller est le savant qui a fait le plus pour la physiologie, et qui donna à cette science l'impulsion qui la conduit encore aujourd'hui. Il en a traité toutes les parties; mais on doit surtout distinguer ses expériences sur l'irritabilité, et ses observations sur la formation de l'intestin du poulet, et sur la nutrition fatale.

HARVEY (Guillaume), médecin fort eélèbrc, né à Folkstone, dans le duché de Kent, en 1578. Il professa l'anatomie et la chirurgie à Londres. C'est à lui qu'on doit la plus belle et la plus précicuse de toutes les découvertes, celle de la circulation du sang. Il n'en connut pas toutes les canses, ear il ne l'attribuait qu'à l'action du cœur et ignorait la part qu'y prennent les artères; mais il la démoutra par la direction des valvules des veines et de celles du cœur; et quoique bien des anteurs en aient été fort près, nul ne peut lui disputer cette découverte. Il mourut à l'âge de 80 ans, en 1658.

HÉROPHYLE, un des plus célébres médecins de l'antiquité, naquit à Calcédoine en Bithynic, ou à Carthage d'après le témoignage de Gallien, vers la 109e olympiade, c'est-à-dire 314 ans avant J. - C. Il était de la famille des Asclépiades, et disciple de Proxagoras de Cos. Il fut ainsi qu'Erasistrate accusé d'avoir fait des expériences physiologiques sur 600 vietimes que Ptolomée Lagus lui avait abandonnées. C'est à lui que les physiologistes durent la connaissance très-exacte des nerfs du cervean : il décrivit l'œil, et connut par la dissection toutes les membranes de cet organe. On lui doit la découverte des pulsations artérielles. Il distinguait dans le pouls une espèce de rithme musical, en quelque sorte soumis à des calculs au moyen desquels il serait possible de reconnaître une eadence et une mesure relative à l'âge, au sexe, au tempérament, etc., de eliaque individu. Il a fait aussi un Traité sur la respiration.

HUNTER (William), eélèbre anatomiste et

médecin écossais, né en 1718, à Kilbride, dans le comté de Lanark, étudia d'abord avec succès au collège de Glascow. Hunter a le premier fait des expériences pour démontrer le cours de la lymphe et l'absorption des lymphatiques. Il mournt le 30 mars 1783, avec une tranquillité d'âme remarquable: « Si j'avæis, disait-il à M. Combe, son ami, assez de force pour tenir une plume, j'écrirais combien il est aisé et doux de monrir. »

LEGALLOIS (Jean-Julien-César), médecin, né à Cherniex, petit bourg de Bretagne. Il se mit, en 1793, à la tête des fédéralistes de son pays, et dut son salut à la fuite. Il fut enfin chargé de la fabrication des poudres dans son département. Envoyé pour être élève de la Faculté de Paris, il fut recu docteur en 1801. Il était excessivement myope, et avait la main trapue; son génie pour les expériences minutienses triompha de ces obstacles physiques. Médecin de Bicêtre, où il se rendait à pied pour faire sa visite, il prit à cet exercice une péripneumonie, qui l'entraîna au mois de fevrier 1814. On lui doit des expériences précieuses sur les fonctions de la moelle épinière, et ses rapports avec l'action de la respiration, sur les suites de la décapitation chez les animaux supérieurs, etc., etc.

LEUWENHOEK (Antoine), naturaliste célèbre, naquit à Delft en 1632, et montut le 26 août

1723. Le talent partienlier qu'il avait pour tailler des verres propres à la fabrication des microscopes et des lunettes lui fit d'abord une réputation; il en acquit une plus grande comme physiologiste et comme anatomiste, par ses travaux microscopiques sur la continuité des veines avec les artères, sur la nature et la forme des globules du sang, théorie qui scrvit de base à la doctrine de Boerhaave sur l'inflammation; sur les animalcules spermatiques : il décrivit longuement ces petits corps, et supposa que, parvenus dans l'utérus, ils irritent cet organe, attirent l'œuf, et communiquent la vie à l'embryon qu'il renferme. Le ezar Pierre le Grand se montra l'admirateur de Leuwenhæk : ce prince passant devant Delft, le pria de le venir visiter. Le physiologiste lui montra le phénomène de la circulation dans la quene d'une angnille.

MASCAGNI (Paul), célèbre anatomiste italien, naquit en 1752, dans un hamean du haut Siennois, nommé Castelletto. Il mourut le 19 octobre 1815. Mascagni est l'auteur qui a le plus contribué à faire connaître les vaisseaux lymphatiques, la manière dont ils se comportent

dans l'intimité des organcs, etc.

SANCTORIUS, SANTORIO OU SANTORI, célèbre médecin italien, né à Capo d'Istria en 1561. Il étudia la médecine, et prit ses grades à Padoue. Il excrça son art avec distinction à Veuise; en 1611, il fut nommé à la chaire de

théorie de Padoue, et y professa pendant treize années, après lesquelles il se démit de sa chaire et revint à Venise. Il y monrut en 1636 : on lui érigea nne statue de marbre. Ce médecin ent la patience de continuer pendant trente années consécutives des expériences sur la quantité de la transpiration insensible de notre corps. Il se plaçait dans une balance faite exprès, et après avoir pesé les boissons et les alimens qui lui étaient nécessaires peudant vingt-quatre henres, il en comparait le poids avec celui des déjections alviues et urinaires, et calculait ensuite la quantité du fluide qui s'était échappée par la transpiration inseusible. Comme il négligea tonjours de tenir compte de l'absorption cutanée, et qu'il ignorait la perspiration pulmonaire, ses expériences assidues ont porté fort peu de fruits.

SPALLANZANI, connu aussi comme naturaliste, naquit le 12 janvier 1729, à Scandiano, petite ville du Modénais; il fit ses études à Reggio, et était sur le point d'entrer au barreau, lorsqu'à la sollicitation de Valisneri, il lui fut permis de suivre sa vocation qui l'appelait à l'étude de la nature. En 1745, l'université de Reggio le choisit pour remplir la chaire de logique et métaphysique. En 1760, il fut créé professeur à l'université de Modène. Le 3 février 1799, il fut frappé d'apoplexie. Ou lui doit des expériences très-brillantes sur la respiration des colimaçons et d'autres animanx.

# BIBLIOGRAPHIE

# PHYSIOLOGIQUE, .

OΨ

# CATALOGUE RAISONNÉ

DES MEILLEURS OUVRAGES ÉCRITS SUR LA PHYSIOLOGIE.

## Traités généraux.

PRIMÆ LINEÆ Physiologiæ; Gættingue, 1747, 8 vol. in-4°; — Lausanne, 1757, sous le titre d'Elementa Physiologiæ (trad. en français, 1769); par Haller; ainsi que sa grande physiologie, sout des traités immortels. Tous ses ouvrages, qu'il serait trop long seulement d'énumérer, sont le compendium où les physiologistes ont puisé depuis lui.

RECHERCHES philosophiques sur la physique animale; par Fontana; in-4°. Florence,

1775.

NOUVEAUX ÉLÉMENS de la Science de l'homme; par Barthez. Paris, 1806; 2 vol. in-8°. — Le style en est un peu obscur; cependant cet ouvrage est le meilleur qu'on puisse trouver parmi ceux qui ne sont pas dans la direction des nouvelles idées.

NOUVEAUX ÉLÉMENS de Physiologie; par RICHERAND; 2 vol. in-8°, 1825. — 13 fr. — Rempli de vues nouvelles et profondes, soit en physiologie, soit même en politique et législation, est écrit avec une éloquence entraînante.

PRÉCIS élémentaire de Physiologie; par M. MAGENDIE; 2° édit. Paris, 1825, 2 vol. in-8°. — 15 fr. — Un peu aride, mais rempli de faits nouveaux et de conclusions ingénieuses, quelquefois trop hardies ou trop exclusives. C'est principalement pour le système nerveux que eet ouvrage est important.

PHYSIOLOGIE de l'Homme; par M. Adelon. Paris, 1823-1824, 4 vol. in-8°. - 28 fr. -Indispensable à ceux qui commencent l'étude de la Physiologie. Il présente une analyse complète de tous les faits sur lesquels est basée la science; les matières y sont exposées avec ordre et méthode, quoique un peu délayées.

COURS COMPLET de Physiologie; par GRI-MAUD; 1818, 2 vol. in-8'. - 13 fr. - Ce livre, publié après la mort de l'auteur, par son disciple Dumas, décèle un vaste savoir et un esprit judicieux; mais il ne contient rieu de neuf.

PRINCIPES de Physiologie; par Dumas. Paris, 1806, 4 vol. in-8'. - 22 fr. - Il y règne peu de méthode, mais une vaste érudition. Il est bien écrit; on y trouve rassemblé tout ce qui n'est pas très-nouveau dans la science.

TRAITÉ de Physiologie appliquée à la Pa-

thologie; par M. Broussais; 2 vol. in-8°, Paris, 1825. — 10 fr. — Quoique appliqué à la médecine, cet ouvrage est à la portée des gens du monde, par la clarté et l'agrément du style. On en retirera surtout des connaissances dont l'application sera fort utile comme règles d'hygiène.

DE LA DIVISION la plus naturelle des phénomènes physiologiques eousidérés ehez l'homme; par Busson, collaborateur de Bi-

chat. Paris, 1812, 1 vol. in-8°.

# Systèmes divers.

THEORIA MEDICA; par STAHL. Hall, 1707-1734; in -4°. — C'est l'ouvrage ea pital de Stahl, où il a déposé avec le plus d'éteudue sa théorie de l'auimisme. Style âpre, souvent obseur, hypothèses insoutenables.

RECHERCHES physiologiques sur la vie et la mort; par X. Bichat; augmentées de notes par M. Mageudie. Paris, 1822, in-80. — 6 f. 50 c.

EXPÉRIENCES sur le principe de la vie, notamment sur celui du mouvement du cœur, et sur le siège de ce principe; par Legallois. Paris, 1812, in-8°. — Excellent, et donne le type des expériences physiologiques les mieux faites; l'auteur a résolu le grand problème que Haller n'avait pu expliquer: il a rendu raison du principe de la vie et de celui du mouvement du cœur.

RAPPORT du physique et du moral de

l'homme; par Cabanis; 4e édition, augmentée de notes par E. Pariset. Paris, 1824, 2 vol. in-8o. — 14 fr. — Cet ouvrage éloquent, in-dispensable à ceux qui veulent s'élever à des considérations philosophiques sur la science de l'homme, a rempli une lacune laissée par Locke et Condillac, en faisant mieux connaître les fouctions et le jeu des organes qui contribuent à la formation des idées.

SYSTÈME PHYSIQUE et moral de la femme, suivi de celui de l'homme; par Roussel; 6° édit., in-8°, 1820. — 7 fr. — L'auteur a traité ce sujet, déjà si attrayant, avec toute la finesse d'esprit, la pénétration, la sensibilité

qu'il exigeait.

PHILOSOPHIE ANATOMIQUE des organes respiratoires et des monstruosités humaines; par M. Geoffroy-Saint-Hilaire; 2 vol. insequence et atlas. — 22 fr. — Cet ouvrage, qui renferme les idées si remarquables et si originales de son auteur sur les lois de l'organisation, doit faire faire un grand pas à la Physiologie.

SUR LES FONCTIONS du Cerveau et de chacune de ses parties, etc.; par M. Gall; 6 vol. in-8°. — 42 fr. — Cet onvrage, le plus original dans son genre, contient une doctrine que sa popularité a fait généralement connaître, mais bien superficiellement.

PHYSIOLOGIE du système nerveux, etc.; par M. Georger; 1821, 2 vol. in-8°.— 12 fr.

— Cet ouvrage intéressant se distingue surtout par les recherches de l'auteur sur les phénomènes de l'intelligence et les lésions du cerveau d'où résulte la folie.

RECHERCHES sur les fonctions et les propriétés du système nerveux dans les animaux vertébrés; par M. Flourens. Paris, 1824, in-8°.— 6 fr.— Contient des expériences trèscurienses, mais presque incroyables, tant elles sont merveilleuses.

TRAITÉ Médieo-philosophique sur l'aliénation mentale; par M. Pinel; 1809, in-80. - 7 f.

DE L'INFLUENCE des agens physiques sur la vie; par M. EDWARDS; 1824, 1 vol. in-8°.—8 fr.—La Physiologie aussi bien que l'Anatomie comparée profiteront de l'application faite à la science de la vie, de plusieurs lois de la physique et de la chimie.

# Ouvrages spéciaux.

TABLES SYNOPTIQUES de la Zoonomie, des solides organiques, de la force vitale, des fonctions des viseères, des museles, des artères, des lymphatiques, des nerfs, du squelette, de l'ouverture des eorps, des aecouehemens, des blessures, des humeurs ou fluides animaux, et des phénomènes cadavériques; par M. Chaussien; 16 feuilles in-f°, br.—16 fr. chaque 1 fr.— Ces Tables ne sauraient être assez recommandées; elles conviennent pourtant davantage

à l'élève en médeeine qu'à l'homme du monde.

VASOBUM lymphaticorum corporis humani Historia et leonographia; par Maseagni; in-fo. Sienne, 1787, avec planch.—Cet ouvrage est ce qu'il y a de mieux, et ce qui a été publié de plus important sur les vaisseaux lymphatiques.

MÉMOIRES sur les lymphatiques, sur les mouvemens des mâchoires, sur les viscères glanduleux, sur l'organe de la voix, ete., ete.; par Ferrein. Font partie de l'Histoire de l'Académie des sciences. Nous avons dit ce qu'il faut penser du dernier travail, qui est le principal.

RECHERCHES sur la digestion (trad. par Senebier); in - 8°. Genève, 1783. - Expériences pour servir à l'histoire de la génération; in-8°, 1785. — Recherches sur l'appareil électrique de la torpille; in-4°, Milan, 1783; par SPALLANZANI. -- Toutes les recherches de cet auteur sont fort intéressantes, quoique celles sur la digestion n'aient pas pu être toutes vérifiées.

ANNALES de Physiologie dirigées par M. Ma-GENDIE; 4 eabiers in-8° par an. - 12 fr. -On y trouve les expériences hardies de cet auteur qui servent de base à sa physiologie, et des Mémoires intéressans sur cette seience.

BULLETIN des Seiences médicales, rédigé par M. de Fermon. (3º section du Bulletin universel de M. le baron de Férussac. ) - 12 cahiers in-8° par an.—22 fr.

# VOCABULAIRE

DES MOTS TECHNIQUES

# LA PHYSIOLOGIE.

ABDUCTION. Mouvement par lequel on écarte les membres de la ligue moyenne du corps, 153.

ABSORPTION. Action des vaissenux et des tissus sur les

fluides de l'économie et sur ceux de l'intérieur, 57.

ACCOUCHEMENT ou PARTURITION, 234.

ADDUCTION. Monvement par lequel on amene les membres vers la ligne moyenne du corps, 153.

ADIPEUX (adeps, adipis, graisse). Synonyme de graisseux.

ANASTOMOSE, Voy. l'Anatomie.

ANIMISME. Doctrine des Stahliens, qui rapporte tout à

ALBUM GRÆCUM. Nom donné par les alchimistes à la substance calcuire des faces que rendent les chiens quandils se nourrissent d'os , 46.

ALLAITEMENT ou LACTATION, 239.

ASPHYXIE. Voy. la Médecine.

ATROPHIE ( α privatif et τροφή trophé, nourriture. Défant de nutrition, amaigrissement, 178.

AUDITION. Fonction du sens chargé de percevoir les

( α privatif et ζυγος zugos, pair), impair. Veine située à gauche dans la poitrine, n'ayant point sa pa-

BOL. (Εωλος et bolus, morceau, bouchée.) On nomine ainsi la masse que forme l'aliment qui a été soumis à la mastication et imprégué de salive.

BUCCAL. Qui appartient à la bonche.

CALORIFICATION. Production de la chaleur animale, 86 PHYSIOLOGIE.

10

CAPILLARITE (capillus, cheven). Vaisseaux dont la finesse égale ou surpasse celle d'un cheven, et qu'on peut supposer former la terminaison du système vasculaire, 63 et 91.

CELLULO-VASCULAIRE. Qui est formé de vaisseaux et de

tissu cellulaire

CEREBRO-SPINAL. Centre nerveux que renferment le crâne et l'épine.

CHASSIE, CÉRUMEN. Humeur lacrymale viciée et qui ag-

glutine les paupieres.

CHYLE, CHYLEUX, CHYLIFIER, CHYLIFÈRE (yulis, chulos). Produit de la digestion par la transformation qu'éprouve le chyme dans l'intestin grêle, 33 et 49.

CHYME, CHYMEUX, CHYMIFIER ( you.og, chamos, suc ).

Produit de la digestion stomacule des alimens, 43.

CIRCULATION. Cours du sang, 71.

CLIGNEMENT. L'action involontaire d'ouvrir et fermer les

paupières, 113.

COUTION. L'action de cuire; se dit métaphoriquement de l'action que les alimens éprouvent dans le canal digestif, 44. COPULATION, 221.

CORTICAL (cortex, écorce). Se dit des couches superficiel-

les des parenchymes des organes.

CRACHER, 115.

CRANIOLOGIE, Connaissance des facultés par la forme du crâne, 196.

CRETINISME ( État du ), 216.

CORYZA. Voy. la Médecine, 115.

CRUOR, CRUORIQUE. Partie colorante du sang, 69.

DEFECATION. Action par laquelle on se débarrasse en les

poussant au dehors des résidus de la digestion, 50. DEGLUTITION (deglutire, avaler). L'action d'avaler les

alimens on les boissons, 41.

DEGUSTATION. L'action par laquelle notre organe du goût

apprécie la saveur d'un corps, 40. DELETERE ( delere, tuer ). Se dit des substances veneneu-

DETRITIF. Résultant des détritus ou résidus dont il n'y a plus rien à retirer.

DIASTOLE (δια, à travers, ζέ).λο, j'envoie, diastello, ie dilate.) Mouvement du cœur et des artères opposé à la systale

DIGESTION. Fonction par laquelle les alimens sont convertis dans l'intestin en substance nutritive, chyme et chyle, 33.

DOCIMASIE 'PULMONAIRE (δοκιμάζω, j'essaie ). Expériences par lesquelles on constate, d'après l'état des ponmons d'un fœtus, s'il est mort avant d'avoir respiré.

E

ENGASTRIMISME. Manière de parler du ventriloque, 176. ERUCTATION. Sortie des goz intestinanx par la bouche, 48.

EVOLUTION. Développement des organes.

EXCITABILITÉ. Propriété renfermant, suivant certains auteurs, plusieurs propriétés des corps à l'état de vie, telles que la sensation, la modilité.

EXHALATION. Action par laquelle 1 s vaisseaux versent ou rejettent certains corps an dedans on an dehors de l'économie. EXPIRATION. L'action des parois thoraciques qui fait sortir

l'air de la poitrine, 80.

EXTASE (Etat d'), 211.

EXTENSION. L'action d'étendre les membres, 153.

F

FECONDATION, 224.

FLEXION. L'action de fléchir les membres, 153.

FOECES. Mot latin qui veut dire lie, dépôt, résidu ; synonyme d'excrémens, 55.

FOETAL. Qui appartient au fœtus.

FOETUS (Vie et développement du ), 229.

FOLIE, 214.

FONCTION. Nom que l'on donne aux actes propres à certaines parties des corps vivans nominés organes: la vue est la fonction de l'œil, l'audition de l'oreille, etc.

G

GASTRIQUE (gaster, ventre). Se dit de tout ce qui concerne

cette partie du tube digestif.

GÉNERATION. Action par laquelle les corps vivans développent un germe d'où résulte un être semblable à eclui qui le produit et qu'on nomme parent, 213.

GESTATION. Temps pendant lequel l'enfant demeure dans

le sein de sa mère, 234.

GOUT, GUSTATION. Fonction du sens chargé de percevoir les saveurs, 134.

H

MALITUEUX (halitus, vapour de la respiration.). Se dit des

exhalations imperceptibles qui se condensent et s'amassent insensiblement.

HEMATOSE (αιμα, sang). Synonyme de sanguification, 85.

HERMAPHRODISME, 243.

HUMORISME. Doctrine fondée par GALIEN, où toutes les maladies étaient attribuées à la viciation des humeurs.

HYBRIDES. Animaux ou vegétaux provenant de pareus qui appartieunent à des espèces différentes.

HYDROCÈLE, HYDROCEPHALE. Voy. la Médecine.

## I

ICTÈRE ou JAUNISSE. Voy. la Médecine, 68.

IDIOSYNCRASIE (ιδιος, propre, συν, avec, "κρασις, tempérament.) Mélange de tempéramens, comme si l'on disait: Disposition qui résulte de plusieurs choses, 264.

1MPRÉGNATION. Action par taquelle un corps pénétrable absorbe un fluide et le combine avec soi , 78.

INFLUX. Trajet du fluide nerveux par les nerfs.

INGESTA. Choses introduites. Se dit des alimens et des médicamens.

INHALATION. Action par laquelle les vaisseaux reçoivent ou absorbent un fluide, 82.

INNERVATION. Action du système nerveux, 177.

INSALIVATION. Action de mêler la salive aux alimens pour former le bol alimentaire.

INSPIRATION. Action des parois du thorax qui fait entrer

l'air dans la poitrine, 79.

ISOCHRONE ( tσος, isos, égal, et de χρονος, chronos, temps). Se dit des mouvemens qui se fout cu même temps: tels que ceux du pouls et du eœur.

INTERSTITIEL. Se dit des fluides et autres principes conte-

nus daus les parenchymes des organes.

### L

LACIS. Synonyme de réseau : tissu composé de filets minees entrelacés.

LOCOMOTION, LOCOMOTIVITÉ (locus, lieu, et movere, changer). Faculté de se mouvoir d'un lieu à un autre.

LUETTE, LYMPHE, LYMPHATIQUE. Voy. l'Anatonie, 41.

## M

MAGNÉTISME ANIMAL, 205.

MANDUCATION. Action de manger, 51.

MASTICATION. Action de macher les alimens, 59.

MÉDULLAIRE (medulla, moelle). Qui a rapport à la moelle des os et au système nerveux, par analogie, à cause de son apparence.

MÉLICERIS (U.SALMASON, rayon de miel). Espèce de loupe formée par une matière qui ressemble à du miel.

MENSTRUATION, 241.

MITRAL. Nom d'une valvule du cœur qui ressemble à la mitre d'un évêque.

MONOMANIE (μόνος, un, scul, et μανια, manie). Manie qui n'a pour objet qu'un scul geure d'illusion, 214.

MONSTRUOSITES, 240.

MUCUS, MUCOSITÉ (muqueux animal). Matière filante unie avec l'eau en plus ou moins grande quantité.

MUTISME. Privation de l'usage de la parole, 176.

MYOPISME (μυω, je ferme, et ωψ, wil). État de ceux qui ont la vue courte, 146.

N

NOEVI. Taches de la peau qu'on apporte eu naissant, vulgairement nominées envies, 345.

NUTRITION, 94.

O

ODORAT, ODORATION. Action d'exercer l'odorat on de sentir les odeurs, 158.

OLFACTION. Sens chargé de la perception des odeurs. OMNIVORE. Qui se nourrit de toute sorte d'alimens.

OREILLETTE ( auricula, petite oreille ). Nom que l'on donne aux eavités les plus extérieures du cœur, à cause de leur ressemblance avec une oreille.

ORGANE, ORGANIQUE (οργανον, organon, instrument).

Nom que l'on donne à des parties complexes des corps vivans capables d'exécuter certains actes ou fouctions teudant au maintien de la vic.

ORGASME (οργαω, orgao, je desire avec ardeur). État

d'irritation et d'agitation très-vive d'un organe.

OSCILLATION. Mouvement que les fluides ou les corps mobiles éprouvent sur eux-mêmes ou sur leur axe, sans sortir d'un espace dans lequel ils sont contenus ou sans quitter les corps auxquels ils sont fixés, 75. OSTÉGGENIE ou OSTÉGGENÉSIE (OCEOV, os, et de YEVEGIG, generation). Synonyme d'ossification.

OSTEOPHAGE (ος εον, et de φάγω, je mange). Qui mange des os, 46.

OSSIFICATION. Formation et développement des os.

OUIE (Seus de l'), 147. .

OVULE ( ovum et ovulum, œuf ). État de l'œuf après la fécondation.

PANCRÉATIQUE. Qui appartient au paneréas. V. l'ANATOME. PARENCHYME. Voy. l'Anatomie.

PATHOLOGIE. Qui traite des maladies. Voy. la Medecine.

PERISTALTIQUE (περί, autour, et ζελλω, je resserre). Mouvement par lequel les intestins se contraetent et se resserrent sur les alimens soumis à leur action.

PERSPIRATION. Suintement des humeurs par les pores des

vaisseaux qui les exhalent, 78.

PHYSIOLOGIE (φυσις, phusis, nature, et λογος, logos, discours ). Seience qui traite des fonctions organiques.

PLACENTAIRE (placenta, gâteau). Nom donné, à cause de sa forme, à la masse vasculaire par laquelle le fœtus adhère à l'utérus.

PLASTICITE (πλασσω, plasso, je forme). Noin que certains philosophes donnent à la puissance génératrice des corps organiques, 84.

PRECORDIAL (pra, au-devant, et cor, le cœur). Région correspondante à l'endroit de la poitrine où se distinguent

les battemens du eœur.

PRÉHENSION. Action de prendre les alimens pour les porter à la bouche, 55. PREPULSION præ, devant, et pellere, pousser ). Action de

pousser quelque chose devant soi, 157.

PRESBYTISME ( πρεσθυς, presbus, vicillard ). État de la vue ordinaire aux vieillards, et dans lequel on voit mal de pres, 146.

PSYCHOLOGIE (ψυχη, psuché, ame, et de λογος, dis-

cours ). Seieuce qui traite des facultés mentales.

REGLES. Voy. MENSTRUATION, 250.

RENAL. Qui appartient aux reins (artère, veine).

RÉNITENT (nitor, je fais effort). Se dit d'une tamear qui offre de la résistance.

RÉSORPTION. Absorption des matériaux qui out déjà servi

RESPIRATION, 76.

ROTATION, Sorte de mouvement musculaire, 153.

### S

SANGUIFICATION. Action par laquelle Jesmatériaux absorbées du déhors sont convertis en sang dans le poumon, 81.

SAPIDITE. Propriété des corps qui font éprouver une saveur

já Lorganie du goût , 134.

SECRÉTION (secernere, séparer). Fonction organique commune à tous les tissus, et sortout particulière aux glandes, par laquelle les matériaux sont séparés du sang pour composer les socs versés dans l'économie, 102.

SENS. Organes tels que la vue, l'ouze, etc., destinés à trans-

mettre l'impression des agens extérieurs, 123.

SEREUSES. Membranes destinées à exhaler de la sérosité

autour des organes internes des eavites.

SOMNAMBILISME (summus et amhalare, se promener en dormant.) État naturel ou artificiellement produit, dans lequel les sens ordinaires reposent et semblent remplacés par des sens surnaturels, 205 et 206.

SOLIDISME SOLIDISTE. Doctrine des médecins qui rapportent tontes les maladies aux principes solides du corps.

SOMMEIL et SONGE, 199 et 202.

STATION. État dans lequel l'épine dorsale est maintenne dans la rectitude, soit sur les fesses, soit sur les pieds, 155.

STRABISME ( 500 Cos, strabos, louche). Action de loucher.

SUEUR. Nom que la transpiration insensible reçoit lorsqu'elle s'accumule et se condense en gouttelettes, 121.

SYNCOPE (συν, avec, et κοπτω, je tombe). Perte subite de connaissance, de sentiment et de mouvement, 215.

SYNOVIE, SYNOVIAL Voy. l'Anatonie.

SYSTOLE (συν et ζέλλω, sustello, je contracte). Mouvement du cœur et des artères opposé à la diastole.

## $\mathbf{T}$

TACT, TOUCHER. Sens chargé de percevoir la figure, la densité, la température des corps, 131.

## 296 VOCABULAIRE PHYSTOLOGIQUE.

TATOUAGE. Mode de certains peuplessauvages qui consiste à se peindre la peau de diverses couleurs jueffaçables par l'introduction de substances caustiques.

TEMPERAMENT, 263.

'IONICITÉ. Propriété qu'on suppose à la fibre animale, et d'où l'on fait dépendre sa résistance quand elle est excitée, 92.

TRACHÉE-ARTÈRE (τραχυς, âpre, αερ, air, τερειν, conserver). Réceptacle d'air. Trou commun des conduits aèriens des poumons.

TRITURATION (terere, écraser, broyer). Broiemeut des ali-

mens dans la mastication, 45.

TRICUSPIDE. Nom qu'une des valvules du cœur a reçu de sa forme qui présente trois languettes.

## V

VAGISSEMENT (vagitus). Cri des petits enfans nouveauxnés, 246.

VASCULAIRE (vas, vaisseau, canal). Qui appartient aux

valsscaux.

VENTRICULES (ventriculus, petit ventre). Se dit de l'estomac sans aucune autre designation; s'entend des cavités du cœur, 186.

VIABLE. Enfant qui au moment de la naissance présente assez de développement et de force organique pour exécuter

toutes les fonctions de la vie.

VILLOSITE, VILLEUX. Substance spongieuse formant le tissu de la unique interne de quelques portions de l'intestin, surtont de la portion grêle, 49.

VITAL. Qui se rapporte à la vie, ou aux propriétés que les

corps organisés présentent à l'état de vie.

VIVI-SECTION. Action de disséquer un animal vivant pour examiner les organes à l'état de vic.
VITRÉE, VITRINE, Ilumeur contenue dans l'œil, et qui a

l'aspect et la propriété réfringente du verre, 109.

VOIX (Organe de la 1, 169.

VOLONTE et VOLITION. Action du cerveau qui fait mouvoir les organes musculaires, 124.

VUE. Seus chargé de percevoir les impressions de la lumière,

## FIN DE LA PHYSIOLOGIE.









TEXT RUN

into

GUTTER